FONDATEUR : HUBERT BEUVE MERY - DIRECTEUR : JACQUES LESON

DIMANCHE 1" - LUNDI 2 DÉCEMBRE 1991

7. 3.2

L'évolution économique et politique de l'URSS

# **L'Union** à sec

EN ennoncent, vendredi 29 novambre, que lea seraient plus versés, le gouverur de la banque centrale de I'URSS, M. Viktor Guerechtehenko, e donné un nouveeu signe – et quel signe i – de la crise financière de l'Union. Jeudi soir, les représentants de la Rus-sie et de plusieurs autres Républiques avaient refusé de voter una eutorisation de crédit de 90,1 millierde de roubles pour houcier le budget du quatrième trimestre, Le conflit ouvert par les élus russes porte eussi sur iee àmissions monétaires dàcidées per le président Mikheïl Gorbatchev, sans en référer au Parlement.

Dans un régime marqué pen dant plus de soixante-dix ans par l'étatisation, ne plus payer les seleiree est un échec eulsent. Cette mesure frappe tout à la fois les soldes des militaires, les celaires dea traveilleurs de le santé, de la culture et de l'instruction publique. Elle porte ints et... les rétributions des léputés. Il apparaît eussi que la distribution des subventions aux entreprises sers interrompus, avec des conséquences inévitables aur l'évolution des prix à la consommation.

DE jour en jour, les institu-tions financières de l'Union a'approchent de la cessation de ment, lâchées par les Républiques, qui renăcient désormais ouvertement à donner leur obole. Les recettes fiscales et les bénéfices des entreprises de la « périphérie» viennent de plus en plus chichement elimenter les caisses du «centre», et la Banque d'Etat (Gosbank) n'e pius un roubie, sauf à se lancer dans la fuite en avant, c'est-à-dire faire fonctionner la planche à biflets.

La situation intérieure est d'eutant plus préoccupante que Moscou doit affronter simultanément une crise extarne sévàra. Le 28 novembre, la VEB (Banque soviétique du commerce extàrieur) e décidé de suspendre jusqu'au 3 décembre les paiements de certaines opérations interna tionales, plongeant les marchés occidentaux dans l'inquiétude. Si Moscou s'est ensuite employé à gers an minimisant le portàe d'une telle mesure, on peut difficilement croire à des lendemains souriants pour l'URSS. La popu ietion sst guattéa par das hausses de prix importantes, y compris pour les produits de pre-mière nécessité.

PECU en fin de semaine à Matignon et à l'Elysée, le président du comité économique inter-républicain, M. Ivan Silaev, e eu confirmation d'una aide française de 4 milliards de frança en 1991, dont le moitié pour l'achat de céréales. Le premier ministre s ecceptà d'accélérer l'exécution des contrats de livraison de sucre, viande, lait et allments pour enfants, signés fin actobre.

Dans la contexte de délebre mant économiqua qua connaît l'Union ex-soviétique, la prédic-tion de Lénine – s Nous achèterone eux capitelistes le corde pour les pendres - n'e jamais paru aussi éloignée de la réalité.



# L'Ukraine se prononce sur son indépendance

Selon les prévisions, les électeurs d'Ukraine davaient se prononcer à une large majorité, dimanche 1= décembre, en faveur de l'indépendance da leur République. M. Leonid Kravtchouk était également favori de l'élection présidentielle organisée le même jour, mais un deuxièma tour de scrutin n'est pas exclu. Aucune surprise n'était ettendue au Kazakhstan avec un unique candidat à la présidenca, M. Noursoultan Nazarbaev.

de notre envoyé spécial

Douces illusions... Lcs illuions, ce sont celles des responsables russea qui eroient encore passé le référendum et les élections, l'Ukraine reprendra sagement sa place ou sein d'une Union ex-soviétique. Et celui qui dénonce ces illusions, du fond de

la Lada qui le conduit à une réu-

nion électorale, c'est Levko Luka-

nienko, l'un des candidats à la présidence.

il e un noble et doux visage, des yeux d'un bleu intense et des moustaches à faire pâlir d'envie Leeb Welcse. Et puis quelque chose d'eutre - qui ne se voit pas, tant il paraît serein, mais qui inspire forcément le respect : vingt-sept années passées dans les prisons et les camps soviétiques.

JAN KRAUZE Lire la suite et l'article de JEAN-BAPTISTE NAUDET Réunion des ministres des finances à La Haye

# Les Douze ont progressé vers l'union monétaire

Réunis dimanche 1ª décembre à La Haye, puis ensuite à Bruxelles, les ministres des finances des Douze doivent achever la préparation du conseil de Meastricht. Des progrès ont été accomplis sur le traité instaurant une union économique et monétaire. Des difficultés subsistent cependant sur la clause d'exemption qui permettrait au Royaume-Uni de ne pas aller jusqu'à la troisième étape, celle de la monnaie unique.

(Communautés européennes)

de notre correspondant Dernière ligne droite pour les

ministres des finances des Douze avent le conseil européen de Maastricht (Pays-Bas), les 9 et 10 décembre : ils se réunissent dimanche les décembre à La Haye, puis poursuivent leurs tra-veux lundi 2 et mardi 3 à Bruxelles. La formulation définitive du traité instaurant une page 4 union économique et monétaire

(UEM) se révèle laborieuse, au point de susciter de l'inquiétude chez certains participants.

Cependant, des progrès significatifs ant été accomplis depuis la réunion que les ministres des finances ont tenue fin septembre Apeldoorn, aux Pays-Bas (le Monde du 24 septembre), et la quasi-totalité des difficultés politiques ont été surmontées.

> PHILIPPE LEMAITRE Lire la suite page 21

# Le Liban a reçu

La liete de quatre-vingt le 21 octobre à Paris eu cours d'une menifeetation contre la venue du président Elias Hraoui, e até transmise à la police libanaise. C'est ca que révèla une circuleire signée du directeur général de la sûreté générale libenaise, M. Raymond Roufayel, faisant référence à une « lettre émanant de le police françalae». Catte circulaire requiert l'errestation des Libanais dont les noms et l'état-civil avaient été contrôlés par les policiera français. L'accès du territoire Ebanais est désormais interdit eux menifeatenta de netionelità frençeise, eigàrienne, tunisienne et marocaine qui figurent aur la liste.

Le ministère frençeis de l'intàrieur e confié une anquête à l'inspection générale de la police nationale pour déterminer d'où vient la

Lire page 8 l'article de ERICH INCYAN

# Le nomadisme force des l'ouaregs

Fuyant les exactions de l'armée malienne, les «hommes bleus» prennent le chemin de l'exil et de l'oubli en Algérie

de notre envoyé spécial

Jameis, depuis dix ans, le Sahara n'aura été eussi vert. Des pluies ebondantes ont fait revivre les pâturages.

Et pourtant, melgré cette manne tombée du ciel, jamais l'exode des Touaregs du Meli n'aure été enssi importent. Aujourd'bui, or n'est pas pour échapper à la sécheresse qu'ils remontent vers le nord mais pour fuir les exactions de l'armée de

Le Communeuté e'oriente

vers la reconnaissance de la

de M Carrère d'Encausse

HEURES LOCALES

Franche-Comté

Modeste par sa taille et sa

territoires très divers, cette région set besucoup plus

riche et inventive qu'on ne le

dit, qu'elle ne le dit parfoia elle-même. Et, non sans rai-

son, il lui arrive de caressar

quelques grands projets. Lire pages 16, 17, et 18

Lire également

■ L'université eu service des

collectivitée . Un entretien

evec le maire d'Angoulême a L'effet des délocalisations

s Le grand jury RTL-le Monde»

M. Jean-Marie Le Pan invité dimanche à 18 h 30

Le sommaire complet se trouve page 24

pages 15 et 18

l'enquête de MARC AMBROISE-RENDU

pages 11 à 14

à l'Académie française

Slovénie et de le Croetie

La Yougoslavie

et l'Europe

La réception

Bamako. « Nous sommes la honte mer que la racine du conflit se de la race blanche. Durant trente ans, on s'est laisse coloniser par des nègres. Cà ne s'est Jamais vu », lance un responsable du Mouvement populaire de l'Azawad (MPA), principal mouvement touareg en lutte contre le

Et d'éjouter : « Mais nous ne sommes pas roeistes pour outont ... » Quelle que soit la meitrise de son discours, tout «homme bleu» finira per affir-

pouvoir malicn.

réduit à cette ancestrale opposition: Blancs contre Nairs.

Hicr maîtres du désert, les Touaregs sont, aujourd'hui, des sortes de parias, chroniquement pourchassés par une armée encadrée par des officiers noirs formés en France et dont certains paraissent vouloir prendre nne revanche sur l'Histoire.

> GEORGES MARION Lire la suite page 5

# Repli des putschistes au Togo Les mutins ont regegné leurs casemes Lire nos informations page 24

# Le sida au-delà du virus

Dans un entretien au « Monde », le professeur Montagnier affirme que la maladie n'est pas seulement virale

Dix ans après l'émergence aux Etats-Unis et en France de l'épidémie de sida, l'Organisation mondiala da la aanté (OMS) organisa dimancha 1º décambre une « journée 1º décembre une « journée mondiale» consacrée à la lutte contra cetta affection. Dans l'entratian qu'il a accordé au Monde, le professeur Luc Montegnier (institut Pasteur de Paris), qui, avec son équipe, fut dès 1983 à l'origine de la découverte du virus du sida, précise le nouveau profit phy-siopathologique de cette mala-die at formule une série de critiques sévères sur les tendances actuelles de la prévention et de la recherche.

« Dix ens après l'identification des premiers cas de side aux Etats-Unis et en France, on a le multiples efforts de la communauté scientifique internationale aucun espoir n'est permis.

- Les données sont fort complexes. Si l'on excepte les inquié-tantes données épidémiologiques mondiales, il convient sans doute de ne pas verser d'un excès dans t'autre. Prenons l'exemple de la séropositivité vis-à-vis du virus.

important. Pourtant j'insiste : cette séropositivité n'est pes l'équivalent d'une condamnation à mort. On est passé d'un excès à l'autre : en 1985, on disait à tort que neuf « porteurs sains » du virus sur dix ne développersient pas an side. Meintenant, plnsieurs études permettent de dire que oeuf séropositifs sur dix -mais non pas dix sur dix - déve-lopperont un sida. Il ne s'agit pas d'être à tort rassurant, bien au contraire. l'ajouterai cependant qu'il y a eu des cas de suicide de personnes apprend et leur état sérologique. Cette séropositivité ne doit jamais être annoncée de façon brutale, en laissant enten-dre que l'issue sera à coup sur fetaie. La découverte de cette séropositivité impose en toute hypothèse un long dialogue entre le médecin et le malade, l'exposé objectif de toutes les données cooques actuellement sur cette

Propos recueillis par JEAN-YVES NAU et FRANCK NOUCHI Lite la suite page 9

Leader + Manager = Plus Management\* Paul Dubraix et Gérard Pélisson. co-présidents du Groupe Accor leader mondail de l'Hôtollerie. le best-seller de Craig Hickaran. TOO SETS OF SHEET de démant que tres étas partes entrope, parties lezée, qu'il peu arbas vous arbas d'être en peu les den ib ha'. tiCong Hadama. Estrai de l'Assai-Pioprai MAXIMA

A L'ÉTRANGER : Algérie, 4.50 DA : Marce, 9 DH; Tunisie, 750 m ; Alemegne, 2.50 DA : Autricie, 25 SCH : Betriaus, 40 FB; Carade, 2.25 & CAN; Andies/Péarlen, 9 F; Cote-d'Noire, 485 F CFA: Denement, 14 KRD; Espagne, 190 FTA; G.-B., 85 P.; Crèce, 220 IR; Irlande, 1,20 £; Iraile, 2 200 L; Luxembourg, 42 FL; Norvège, 14 KRN; Feys-Bas, 2,78 FL; Partugal, 170 ESC; Sénégel, 480 F CFA; Suède, 15 KRS; Stiese, 1,90 FS; USA (NY), 2 S : USA (others), 2,50 S

ADMINISTRATION:

1. PLACE HÜBERT-BEUVE-MÉRY
94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
Telécopisur: (1) 40-65-25-25
Telécopisur: (1) 49-60-30-10
Télex: 261,311 F

Edité par la SARL le Monde Durée de la société ; ceni ans à compter du t0 décembre 1944.

Principaux associés de la société :
Société civile
« Les Rédacteurs du Monde ».
« Association Hubert-Beuve-Méry »
Société anonyme
des lecteurs du Monde.
Le Monde-Entreprises.
M. Jacques Lesourne, gérant.



Jacques Lesourne, président Françoise Huguet-Devallet, directeur général Philippe Dupuis, directeur commercial 15-17, rue du Colonel-Pierre-Avia 75902 PARIS CEDEX 15 Tél : (1) 46-62-72-72 Télex MONDPUB 634 128 F Téléx: 46-629-73. - Société filiale de la SARL le Monde et de Médias et Répes Europe SA

Imprimerie du « Monde » du « Monde » 94852 IVRY Cedex

Reproduction interdite de tout article, sauf occord avec l'administration Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN : 0395-2037 PRINTED IN FRANCE

lenseignements sur les microffine « index du Monde »« (1) 40-65-29-33

TÉLÉMATIQUE Composez 36-15 - Tapez LEMONDE ou 36-15 - Tapez LM

**ABONNEMENTS** 1, place Hubert-Benve-Méry 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX. TeL: (1) 49-60-32-90

| TARIF  | FRANCE  | SURSE<br>BELGIQUE<br>LUXEMAL<br>PAYS-BAS | AUTRES PAYS voie normale CEE |
|--------|---------|------------------------------------------|------------------------------|
| 3 mais | 460 F   | 572 F                                    | 790 F                        |
| 6 mois | 890 F   | 1 123 F                                  | 1 560 F                      |
| 1 00   | 1 620 F | 2 086 F                                  | 2 960 F                      |

ETRANGER :

par voie aérienne tarif sur demande. pour vous abonner renvoyez ce bulletin accompagné de votre règlement

à l'adresse ci-dessus on par MINITEL 36-15 LEMONDE

Changements d'adresse définitifs ou provisoires : nos abonnés sont invités à formuler leur demande deux semaines avant leur départ, en indi-quant leur numéro d'abonné.

#### BULLETIN D'ABONNEMENT

**DURÉE CHOISIE** 6 mois 

Prénom : Adresse:

Localité : . Pays:

'euille: avoir l'obligeance d'écrire tous le oms propres en capitales d'imprimerie.

Le Monde

Edité par la SARL Le Monde Comité de direction : es Lescume : géran eur de la publication Bruno Frappet descreur de la rédact teur de la gest

Rédacteurs en chef :

Daniel Varnet (directeur lations internation

tonne s'appuyait sur un discours à

# DATES

Il y a cinq cents ans

# Le roi de France «épouse» la Bretagne

me recommande à vous. Mordi dernier, à Langeais, le roi épousa la reine, votre souveraine dame. Et soyez sûrs que la nuit même elle fut dépurelée... Et parce que je sais que vous en serez bien joyeux, j'oi voulu vous en avertir, afin que vous fassiez faire processions solennelles et feux (de joie)... Ecrit au Plessis-lès-Tours, le 8 jour de décembre. »

C'est en ces termes, pour le moins dépourvus de poésie, que Jean de Chalon, prince d'Orange, rendit compte aux Rennais, dont il était le capitaine-gouverneur, du mariage d'Anne, duchesse de Bre-tagne, et de Charles VIII, roi de France, qui s'était déroulé au château de Langeais deux jours plus tôt, le 6 décembre 1491. La brièveté de la lettre et sa sécheresse, l'appel à organiser des réjouissances officielles, la joie de commande cachent mal l'amertume de son auteur.

Cette amertume se comprend mieux quand on sait la manière dont furent expédiées les épou-sailles royales : cérémonie hative, bâciée avant l'aube dans un lieu gardé secret jusqu'au dernier moment, une somhre forteresse des bords de Loire, sévèrement gardée par la troupe, hors du pays natal de l'épousée, contrairement aux exigences de la tradition hetonne; absence de faste, même si la cas-sette royale avait fait les frais pour la reine d'une robe de drap d'or fourrée d'agneau noir, marquée à dessein des emblèmes de l'ordre de Saint-Michel, l'ordre du roi ; et surtout empressement du milieu royal à faire consommer l'unton, et à la faire constater, pour la rendre

De quoi accréditer la thèse fantalsiste de l'enlèvement de la fiancée (Brautraub) que certains ne manquèrent pas de faire circules notamment dans les milieux proches de Maximilien de Habsbourg, archiduc d'Autriche et hériter de l'Empire allemand, devenu par procuration, l'année précédente, l'époux de la duchesse.

#### Une tentative d'émancipation princière

Il faut dire que le mariage survenait au terme d'une période de grande intensité dramatique, épiloque d'une tranche d'histoire de la Bretagne qui aurait pu se terminer d'une tout autre manière.

Anne était en effet la dernière descendante de la dynastie des Montfort, montée sur le trône de Bretagne en 1364, et attachée depuis plus d'un siècle à promouvoir une politique d'autonomie. Les circonstances étaient favorables puisque le roi de France, empêtré depuis 1337 dans sa guerre avec l'Angleterre, ne pouvait s'opposer efficacement au développement des forces centrifuges dans le royaume. La Bretagne ne manqua pas de saisir l'occasion d'exploiter ses avantages naturels et les atouts multiples qui lui venaient de l'Histoire.

Le duc était à la lête d'un pays cohérent géographiquement, ch rare en ce temps, étendu sur 35000 km², et fort de plus d'un million d'habitants. Sa situation à la pointe de l'Europe l'incitait à se tourner vers les borizons maritimes, où passaient les grandes routes du commerce des vins, du sel et des épices dès le quatorzième siècle, et à nouer des relations directes avec les pays transmarins, les îles Britanniques et la péninsule lhérique, dont les navigateurs avaient commencé d'explorer les routes atlantiques, bien souvent de eonserve avec les Bretons. En outre, la conscience d'hériter d'un passé glorieux était entretenue de génération en génération, au moins chez les élites intellectuelles et dans

les milieux proches du prince. Ce dernier, persnadé que les chances de réussite du pays résidaient dans la liberté de ses options politiques, et eonvaineu des effets pervers d'une adhésion au parti du roi d'Angleterre ou à celui de France, entretenait des relations directes avec la plupart des Etats et principautés européens. Le duc ne s'embarrassait guère de l'intermédiaire fraocais pour conclure des traités de commerce ou d'alliance militaire avec l'Angleterre, la Castille, la Bourgogne, le Portugal ou la Hanse germanique. De même, il avait ses représentants auprès du Saiot-Siège qui le considérait comme un inter-

locuteur à part entière. La revendication politique breforte composante nationaliste diffusé aussi bien par les agents de l'État que par les intellectuels, des historiens surtout, qui rappelaient comment, jadis, « les rois de Bre-

tagne ne reconnoissaient pas de souverains sur terre ». Rien ne fut épargné pour susciter l'éclosion d'un sentiment national, ni l'autosatisfaction, ni le discours xéno-phohe, l'une et l'autre inspirés d'une superficielle pseudo-psycho-logie des peuoles, ni la référence aux héros fondateurs (Brutus) ou à la langue commune primitive (« le pur et ancien troyen »), toujours vivante dans l'ouest de la pénin-

Ce passé giorieux, où la légende se mêle à l'histoire, servit à justi-fier des prétentions à la souveraineté nettement affirmée depuis le dernier quart du quatorzième siè-cle. Utilisant très tôt à leur profit (1384), les ducs proclamèrent l'ori-gine divine de leur pouvoir (1417)

sauraient être mises en donte. Grâce à leurs officiers, ils parvinrent à établir un monopole fiscal incontestable, à recruter et à solder une petite armée permanente. Ils battaient monnaie d'or et d'argent comme le roi, et assirmaient leur vocation à demeurer seuls juges de leurs sujets, ce qui les conduisit à instituer à Vannes un Parlement rival de celui de Paris (1485). Par ses structures, l'Etat ducal s'apparentait aux grandes monarchies centralisatrices. France et Angie-terre, qui lui servaient de modèles.

> Guerre de conquête

Cette entreprise heurtait de front les intérêts d'une monarchie cen-tralisatrice, peu disposée à tolérer



Anne de Bretagne et Charles VIII (gravare du XIX siècle).

et s'arrogèrent le droit de porter la couronne royale de Bretagne, dont les fleurons orgueilleux attentaient à la dignité du Valois, auquel Montfort refusait de prêter l'hommage lige, se contentant d'une cérémonie à la gestuelle édulcorée, plus proche d'un pacte d'amitié ou de non-agression que d'une vérita-ble reconnaissance de subordina-

Pour mettre en concordance les idées et les aetes, les Montfort créérent ou persectionnèrent un système institutionnel dont la modernité et la sophistication ne

ANIMÉ PAR

ISABELLE TORRE

HENRI MARQUE

AVEC ANDRÉ PASSERON

ET PHILIPPE BALLARD (RTL)

ET OLIVIER BIFFAUD (LE MONDE)

**JEAN-MARIE** 

longtemps la volonté d'émancipa tion d'un duché qu'elle considérait comme partie intégrante du royaume, et d'un prince dans lequel elle ne voulait voir qu'un sujet parmi d'autres, comme aimait à le répéter Louis XI. Or cette monarchie s'était considérablement renforcée depuis le milieu du quin-zième siècle et pouvait, après sa victoire sur l'Anglais, mobiliser des forces sans équivalent contre les princes en mal d'indépendance.

La Bourgogne de Chartes le Téméraire en fit d'abord les frais (t477), la Bretagne ne pouvait

"GRAND JURY"

RTL-Le Monde

18 H 30

manquer de suivre. L'occasion, puisqu'il en fallait une pour justi-fier l'intervention militaire royale, ce fut le problème de la succession du duc François II qui laissait deux filles, Anne et Isabeau, dont les droits à la couronne pouvaient prêter à discussion.

Le traité de Guérande, qui avait mis fin en 1365 à la guerre de succession de Bretagne entre Montfort et Pemhièvre, avait écarté les femmes du trône de Bretagne. Mais ce traité n'avait été qu'un compromis entre les factions rivales du moment, et les Penthiè-vre, qui auraient pu en bénéficier, avaient renoncé à s'en prévaloir par un accord conclu à Nantes en 1448 avee la dynastie régnante. Louis XI ne ponvait l'ignorcr quand il racheta en 1480 les « droits » de la dernière descen-dante des Penthièvre, mais « l'universelle aragne » ne reculait devant aucun moyen pour tisser sa toile, et quand François II mourut en septembre 1488, Charles VIII, héritier de Louis XI, disposait d'un moyen de pression certain sur les

En fait, depuis un an déjà, la guerre avait éclaté entre le duché et le royaume. La perspective d'une succession difficile avait en effet réveillé la vigueur et les appétits d'une aristocratie nostalgique d'un temps où le prince ne gouvernsit pas vraiment et où le conseil se prenait apprès des grands, Pour parvenir à leurs fins, les Rohan, Rieux, Laval, Dinan et autres, chez qui le souci des intérêts particuliers effaçait toute considération sitèrent pas à solliciter l'aide mili-taire de la France, qui n'en deman-dait pas tant (1487).

#### Nouvelle donne pour le duché

Il ne fallut pas moins de quatre campagnes militaires dévastatrices et meurtières en cinq ans pour terrasser le duché. Pour tenter d'éluder les consequences de la défaite de Saint-Auhin-du-Cormier (28 juillet 1488) et de sauver une indépendance compromise par l'engagement de François II de ne pas marier ses filles sans le consentoment du roi, les Bretons se tournerent vers l'étranger, et c'est ainsi que fut conclu le mariage par pro-curation entre Anne et Maximilien

de Habsbourg (19 décembre 1490). Mais la comhinaison se révéla illusoire, et le soutien militaire autrichien dérisoire pour arrêter l'invasion de 50000 Français qui, avec la complicité de certains membres de l'aristocratie (Rohan, Alhret), déferièrent sur le pays en 1491 et l'occupèrent tout entier à l'exception de Rennes «et de la fille qui estoit dedans » (Com-

Anne, láchée par ses alliés, n'avait plus qu'à se soumettre ou à se démettre. À quatorze ans, elle n'était pas vraiment maîtresse de ses choix politiques, et le mariage français, porteur de paix, s'imposa à tous comme la solution de rai-son. Anne abandonna l'Autrichien et Charles renouça à sa fiance, la jeune Marguerito d'Autriche, fille de Maximilien, qui décidément perdait sur tous les tableaux. Sans même attendre l'arrivée des dispenses pontificales nécessaires en de la parente an quatrième degré des époux, les tristes noces de Langeais furent célébrées dans les conditions que l'on sait.

Les espoirs que la solution de compromis avaient pu faire naître en Bretagne ne tardérent pas à être décus. La première désillusion vint dn contrat de mariage, stipulant que les époux se faisaient donation mutuelle de leurs droits sur le duché, disposition très avantageuse pour la France; de plus, comme on ne voulait pas inisser échapper la proie que l'on venait de captu-rer, la reine s'engagenit en cas de décès du roi à épouser son successeur, si cela était possible, ou le plus proche héritier du trône, En revanche, contrairement à l'attente générale, rien n'était prévu pour garantir les franchises et privilèges bretons sous le régime de l'union personnelle du pays à la couronne de France.

#### Une politique prodente

C'est même plutôt la politique inverse qui se mit en place dans les semaines suivantes, où l'on voulut profiter de la victoire pour accélé-rer l'intégration du duché. Saint-Malo fut annexé au royaume. On installa les gens du roi aux postes-clés de l'administration : un géné-ral des finances, un trésorier et receveur général, un controleur général, tous français, et des commissaires royaux vinrent présider les Etats. Quant aux officiers du régime déchu, ils durent prêter serment d'allégeance au oouvet nouvoir pour conserver leur charge.

Nombre de symboles de l'indépendance disparurent ou furent menacés de disparition en 1492 et t493 : le Parlement de Vannes. dont on fit des «Grands Jours de Bretagnes, subordonnes, su, Parlement de Paris, la Trésorerie de l'épargne, la Chancellerie, et mêtre la me saie de Bretagne à laquelle on vi , ut substituer le système monétaire tournois. Quant à la Chambre des comptes, dont la pré-sence à Vannes depuis le début de la dynastie des Montfort-était étroitement associée à l'image du duché indépendant, elle dut migrer précipitamment à Nantes.

C'était sans doute after trop vite en besogne. Les réticences, pour ne pas dire les résistances à l'alourdissement de la tutelle française, ne tardèrent pas à se faire jour. Les monétaires de Rennes et Nantes s'opposèrent à l'introduction de la monnaie torynois et le roi dut renoncer à sa réforme : à Nantes. a Chambre travaillait mal sans ses archives restées à fannes ; un complot visant à teroriser un déharquement anglais fut même dénoncé. Prudent, le gouvernement accepta de tempérer ses exigences : la confirmation des privilèges, tant réclamée par les États, fut accordée en juillet 1492, on ne se pressa pas d'exiger des comptes de tous ceux qui avaient profité de la guerre à un titre ou un autre, et une judi-cieuse politique d'allégement de la fiscalité évita tout débordement

Mais la ligne directrice était tracée: la France, maîtresse de la Bretagne, n'était pos disposée à y renoncer. Pour que Charles VIII fiancée autrichienne et l'espoir de réunir rapidement l'Artois et la Franche-Comté à la couronne, il fallait que l'enjeu hreton fût d'importance. Les intérêts stratégiques et économiques de la France, à une époque où l'Europe basculait vers l'Atlantique, mais aussi le souci de ne pos laisser grandir l'Etat eréé par les Montfort commandaient de préférer le mariage breton à tout autre. La chance que fut pour Anne la mort de son royal époux et la possibilité qui s'offrit alors à elk de rétablir certaines des institutions du passé et de renégocier le contrat qui l'unissait, elle et son pays, au nouveau roi Louis XII (1499) purent infléchir le cours de Histoire, et contribuèrent à faire différer l'union perpétuelle jusqu'en 1532. Mais rien ne pouvait changer le destin du duché, il avait été scellé à Langeais, le 6 décembre

JEAN KERHERVÉ

Professeur d'histoire médiévale. Centre de recherche bratonne et celtique (URA 374; du CNRS), université de Brest.

Les Occidentaux v

L'Ukraine se prononce sur son independance

. 777.

82.1

(Y) = -

4.2 11.11

...

family and the

2

Acres 6

1 ....

Service.

Land and the land

Seen and the

Marie Cons

No. 10

· Ratio

U. .

Take ...

UName of the

GRANDS-1825-

 $r_{d_{I+1}}$ 

A . . . . . .

4 No. 1

Miller Comment

1 Acres

# Le référendum en Ukraine Les Occidentaux veulent obtenir un certain

Appelés eux umes, dimanche 1« décembre, les Ukrainiens doivent se prononcer pour ou contre l'indépendance et élire leur président de la Républiqua. Selon toute probabilité, ils devraient voter à une très large mejorité an faveur da l'indépendance et apporter l'essentiel de leurs suffragas à M. Leonid Krevtchouk, actuei numéro un de la République, qui aura, toutefois, peut-être besoin d'un second tour pour être élu à la megistrature suprême.

L'Ukraine, qui est le plus riche des Républiques de l'URSS après la Russia, a una population de 52 millions d'habitants. Les résultats prévisibles du référendum de dimanche suscitent un certain emberras dans les capitales occidentales.

Dès mercredi, des responsables américains avaient indiqué que les Etats-Unis e iront rapidement meis eussi avec prudence > vers une reconnaissance de l'indépendance de l'Ukraine. Washington entend toutefois obtenir des assurances, notamment sur le contrôle des ermements nucléaires et le respect des traités de désarmement conclus avec l'URSS. La prési-

dence de l'Union soviétique s'est déclarée « per-Plexe » à la suite de ces déclarations.

Les ministres des affaires étrangères des Douze devrateot évoquar ce dossier, lundi 2 décembre, à Bruxelles, mais la Grèce a déjà indiqué qu'elle engagerait des « négociations » evec le gouvernement de Kiev. Vandradi, le porte-parole du Quay d'Orsay, M. Daniel Bernard, a souligné la « nécessité » pour le CEE de prendre one position commune. Selon certaines informations en provenance de Bruxelles, les Douze exclureient de reconneître immédiete-

plus à un militant qu'à un homme d'Etat, aurait été beaocoup plus

grandes si l'opposition était parvenne

a s'unir dès le premier tour. Les riva-lités personnelles l'ont empêché, et trois candidats principeux pouront revendiquer les voix de ceux qui ne veulent pas se contenter d'un réa-lisme à la Kravichouk (le troisème

homme, Igor loukhnovsky, est un mathématicien, membre de l'Acadé-

mie ukrainienne des sciences et ani-

mateur d'un groupe d'opposition par-

De plus, la force principale de Viatcheslav Tchornovil – sa grande popularité à Lvov et dans l'ensemble de l'Ukraine occidentale – est anssi

uoe feiblesse, uo haodicap ao

moment où le nouvel Etat va devoir faire face à un risque majeur; la

dislocation ou, pour le moins, les

tiraillements internes. A des titres divers, plusieurs régions se sentent en effet moins « ukrainiemes » que les

autres. Avant tout celles de l'est, où sont principalement présents les quel-que onze millions de Russes de la République (les chiffres, en réalité, ne

sont pas très fiables, et, selon les

interlocuteurs, les Russes secsient ec

réalité plus ou moins nombreux one

ne le discot les statistiques offi-

cielles). Vladimir Griniev, un candi-

dat à l'élection présidentielle, qui se

distingue des autres par le fait qu'il

est mi-russe, mi-ukrainien, devrait

d'ailleurs faire un bon score à Khar-

kov, où la population est majoritaire-

La « petite Russie »

Le bassin minier du Doubess, où

du XIXº siècle

ment l'indépendance de l'Ukraina et voudraient obtenir certaines assurances sur le respect des droits de l'homme et le contrôle des armements. Vendredi, le ministre polonais des affaires étrangères, M. Krzysztof Skubiszewski, a implicitement indiqué que la Pologne était disposée à reconnaître son indépendance. Le gouvernement suédois est prêt, pour sa part, à installer une représentation diplomatique en Ukraine dans les plus brefs délais. - (AFP, Reuter.)

# L'Ukraine se prononce sur son indépendance

Suite de la première page

Levko Lukanienko o'a à peu près aucune chance de remporter l'élection, et en même temps il est certain de gagner. Le combat qu'il mène depuis des décennies et pour lequel il a tant souffert - l'indépendance de son pays - va trouver son épilogue daos le référeodum de dimanehe le décembre. Personne ne doute du résultat, et tous pourtant attendent ce résultat evec impatience. Qu'il soit triomphal ou simplement positif pesera fortement sur les destinées de l'Etat qui va naître, au terme d'une si longue attente : nation depuis des siècles, vivant dans la nostalgie de ses héros, tragiques pour la plupart, l'Ukraine o'a connu jusqu'à présent que des opportunités gachées, des tentatives avortées. Y compris eo 1918, qui vit l'élection du président d'une éphémère République ukrainienne, alors que les troupes étran-gères étaient déjà aux portes de Kiev.

L'occasion, cette fois, est trop belle - FURSS est morte, la Russie ne semble pas en état de reprendre sa politique impériale, la Pologne est iooffensive et l'Autriche Hoogrie Comment résister à la tentation?

Sauf énorme surprise, l'accoucheur du notivel Etat, son premier « véritable» président, ne sera pourtant ni ce « Nelsoo Meodela de l'Ukraine » qu'est sux yeux de certains Levko Lukaoienko, ni eueuo eutre des représentants d'ooc oppositioo naguere clandestine, - mais un appa-ratchik, un ex-communiste que nen ne distinguerait de tent d'autres ne distinguerait de tent d'autres sinon une évidente intelligence et une remarquable capacité d'adaptation à l'esprit du temps, ou si l'on préfère uo sens de l'histoire. Il suffit d'évoquer le nom de Leonid Kravtchouk quer le nom un près n'importe quel devant à peu près n'importe quel le mot qui lui colle à la peau : «sou-ple». Une souplesse qui a permis à l'aceien seerétaire à l'idéologie, chargé de porter la contradiction au «Roukh» alors que ce mouvement indépendantiste et démocratique sortait des catacombes et des prisons, d'épouser son époque et de faire une carrière fulgurante dans une Ukraine encore «soviétique» mais déjà éman-cipée. Président du Soviet suprême de la République depuis l'été 1990, il est déjà au pouvoir à Kiev, mais sans la légitimité que pouvoe autre de la la légitimité que pourra seule lui apporter une élection au suffrage uni-

L'homme est donc « snuple », «intelligent» et qui plus est «malin», explique, parmi tant d'eutres, le

rédacteur en chef du quotidien Kiev-Soir, Vitali Karpenko, un homme qui s'y connaît en «métamorphose» puisque lui même fut naguère membre du comité central et que son jouroal se veut aujourd'hui à le pointe du combat pour la démocratie et l'indépendance : « Nous changeons tous, et hil aussi. Il a commis une

maines son discours est devenu semantes sen discours est devenu uoivoque: pes questioo ponr l'Ukraine d'adhérer à une Union qui perpétuerait en quoi que ee soit l'existence d'un « centre ». Les élus ukrainiens brillent d'ailleurs par leur ebseuce eu Soviet suprême de l'URSS, du coup privé de toute exis-tence réelle, et les sutorités de Kiev ne participent pas aux laborieuses négociations parrainées par M. Gor-batchev en vue de la constitution d'un nouvel « Etat confédéral ».

Leonid Kravtchouk semble désormais fermement résolu à rester à l'écart d'une entreprise dont il perçoit bien la contradiction fondamentale : « Une confedération et un état unique, ce sont deux choses inconciliables (\_). Quand cesserons-nous de tromper



De fait, Leonid Kravtchouk - peutêtre un peu trop « malin » pour une fois, - e légèrement tardé à condamner les auteurs du coup d'Etat de Moscou. Suffisamment pour étayer la méliance que lui vouent toujours cer-

#### « Deux choses inconciliables

Son attitude, nu départ un peu ambigué à propos des teotatives faites à Moscou pour préserver queque chose des structures de l'Union, a aussi donné du grain à moudre à ses adversaires et, à l'inverse, elle alimente encore les espoiss des responsables moscovites. Après tout, dans une interview donnée au Monde en mai dernier, il se déclarait encore partisan d'une « Union d'États souverains » — la formule d'Etats souverains » – la formule aujourd'hui défendue par M. Gorbatchev. Mais, poussé par un vent qui sonffle de plus en plus fort, M. Kravtchouk tient désormais fermement le cap, et depuis plusieurs

GRANDE-BRETAGNE: pour une affaire d'expulsion d'un réfugié

nos propres peuples », expliquait-il récemment dans les Izvestia. Lui, en tout cas, « refuse de participer à cette tromperie ». Et il analyse avec une grande lucidité les raisons qui poussent MM. Gorbatchev et Etsine à s'obstinct, chacum avec des arrière-pensées différentes, dans cette entreprise : Gorbatchev est persuadé que seul un Etat fort peut affronter les énormes difficultés de l'heure. Quant à Etsine, poursuit M. Kravtchouk, e'est « psychologique : il identifie dans une certaine mesure la Russie à l'Union », et pour lui « la Russie doit rester le centre autour duquel, comme autour du Soleil, vont tourner les autres planètes, désormais appelées

Or de cela les Ukrainiens ne veulent plus entendre parler. Plus ques-tinn de tonrner autour de l'astre rinn de tonrier autour de l'astre 
russe ou soviétique, - d'autant que 
l'astre est bien mai en point. « Le 
processus de renaissance nationale est 
si puissant qu'il n'a pas de force capable de l'arrêter. » Et, à ceux qui décidémeot ne lui foot toujours pas 
confiance, M. Kravtelouk oppose un 
demier agrument à surcere cu'eudernier argument : à supposer qu'au lendemain de l'élection il veuille a npèrer un revirement cumplet et expliquer aux Ukrainlens qu'ils font fausse route », il serait bien en mel de le faire : « Je ne pourrais pas me maintenir vingt-quatre heures à la tête de l'Etat »...

Si la cause paraît entendue, reste encore à gagner cette élection, et donc à battre l'adversaire considéré comme le plus dangereux : Vialches-lav Tchornovil, snntenu par le Beuble Dissission d'une le partie le le comme le plus de la comme le plus lav Tchornovil, santenu par le Roukh. Pionnier d'une lutte pour l'indépendance qu'il pays lui aussi de nombreuses années de camp, il a sur Levko Lukanienko l'avantage d'être plus jeune et d'avoir déjà exercé des responsabilités: depuis la victoire du Roukh aux élections du printemps 1990, il est à la tête de l'exécutif de la région de Lvov – une région qui, dans la longue marche vers l'indépendance, a toujours été en avance de plusieurs longueurs sur le reste de l'Ukraine (voir encadré).

S'il v a un second tour c'est rrès

S'il y a un second tour, c'est très vraisemblablement lui qui affrontera Leonid Kravtchnuk, et c'est donc Leonid Kravtchnuk, et c'est donc autour de hi que se rassembleront tous ceux qui ne se résoudront pas à voter pour un ancien apparatchik, aussi « métamorphosé » qu'il puisse être. Mais les chances de cet homme primesautier, qui purle au mnins aussi vite que le Michel Rocard de jadis et ressemble encore beancoup

les Russes représentent à peu près la moitié de la population, est égale-ment une région très sensible, où beaocoup craignent les excès du « séparatisme » ukrainien. Et puis il y a la Crimée : depuis la déportation par Staline des Tatars, qui n'out été autorisés à rentrer qu'en comptegonttes, la péninsule est peuplée essentiellement de Russes, et, si les choses devaient mal tonrner, elle pourrait être l'un des enjeux majeurs d'une querelle territoriale entre Kiev du particularisme des habitants de la Bucovine, anciennement roumaine à propos de laquelle les autorités de

> férents selon les régions, et les pre-miers pas de la nouvelle Ukraine en scraient beaucoup moins assurés. Un bomme comme Alexandre Solitsyne o'a-t-il pas déjà demandé aux Ukrainiens de se montrer démoerates insqu'au bout et de tenir compte des résultats région par région, c'est-à-dire en fait de laisser les régions majoritairement russes libres de se rattacher à la mère-pa-trie ? « Quelle tristesse qu'il soit devenu impérialiste », remarque Levko Loukanienko à propos de cet

Bucarest viennent d'ailleurs de se

Pourtant, à Kiev, ou affiche une assez grande confiance et ou fait état de soudages montrant qu'une solide majorité de Russes d'Ukraioe devraient voter pour l'indépendance. Quant aux relations avec la Russie de Boris Eltsine, elles devraient être borines - à condition qu'elles s'étabissent sur des principes d'égalité et que l'Ulcraine ne soit plus jamais traitée en « petite Russie », le nom dant elle fat affublée aux nairs moments du XIX siècle. Le référen-dum de dimanche devrait danc nuvrir définitivement les yeux de ceux qui à Moscou comme en Occident, refusent encore de constater l'évidence : la naissance de l'Ukraine en tant qu'Etat consacre la mort du vieil empire russo-soviétique, qui privé de sa plus belle « colonie », ne sera plus jamais ce qu'il était. Quant au résultat de l'élection présidentielle, il n'est sans doute, à l'aune de l'his-toire, que d'importance secondaire. Viatcheskay Tchornovil, à qui l'on demandair miser en mi le dicti demandait un jour ce qui le distin-guait de Lennid Kravtchnuk, eut cette réponse : « Il n'y a aucume diffé-rence. Il dit depuis six mois ce que je

JAN KRAUZE

### « Ils ont la conviction d'avoir toujours été exploités »

de notre envoyé spécial

e Vous savez, la Russie, c'est plutôt un conglomérat esiatomongol ... C'est dit evec le sourire, par l'un des responsables du Roukh d'Ukraine occidentale, mais, au-delà de la caricature, c'est une menière de souligner les différences, et les distances. On est vraiment bien loin de Moscou - et même de Kiev - dans cette « Lvov » /Lviv en ukrainien) à l'histoire tourmentée mais résolument « européenne », il suffit de percourir le vieux centre, la place du marché, de voir les églises et les vieilles maisons typiques de l'architecture baroque italienne dans sa version Europe centrale, de respirer le perfum « avant-guerre » qui flotte encore autour de l'ancien Hôtel Georges (tristement rebaptisé Intourist) ou des petits « salone de mode ». Ce pourrait être - à condition que la pénombre biffe certains détails - Cracovie, Vilnius ou Prague,

Les pierres ont moins souffert, icl, que les hommes plus d'un de Gelleie eu début des années 40, les élites systémati-quement liquidées). Mais malgré ces ápreuves, melgrá une répression féroce, le soviétisme e leissé lei moios de traces qu'eilleura, ne aerelt-ce que peree qu'il dure moins long-tempe. L'Ukraine necidentale, selon l'expression d'un vieil opposant, a donc « été moine omochée que le reote ». Une dame d'âge mur précise à sa monière : « On était quand même mieux sous les Polonais [entre les deux guerres] ou sous les Austro-Hongrois (avent 14) que sous Metiouchka Rossie (la Mère Russie) ». Résultet, « nous sommes aujourd'hui le moteur

de l'Ukreine, comme nous l'avons toujours été ».

De fait, le rythme du changement est sans contecte plus rapide ici qu'à Kley, où l'on tarde à changer le nom des rues, et où l'on e déboulonné à ce jour qu'une seule statue de Lénine. lci, pas moins de 700 noms de rues ou de locsiltés ont été changés depuis que le Roukh e gegné les élections. Et le milisme ukrainien souffle inconteetablement plus fort qu'eilleurs, y compris dene les colonnes du quotidien local au titre éloquent a Pour une Ukraine libre ». Un journal qui est d'all-leurs en osmose avec le nouveau pouvoir dirigé par Viatcheslav Tchornovil.

« Dans les circonstances présentes, ce sereit un péché de les critiquer », admet le rédecteur en chef adjoint du « premier journal national de l'histoire de l'Ukreine », qui e pris pour devise une citetion du grend poète national Teres Chavtchenko : « Embrassez-vous, mes frères. >

lei, eu moment du coup d'Etat e on n'e pes hésité une esconde a. et la rédaction « s'est jetés sur les putschistes comme une panthère »... Inutile de dire que tout retour en arrière, toute renonciation à l'indépendance ou à la démocrat paraît exclu. D'ailleurs, explique un couple d'étudiants pourtant bien conscients des difficultés présentes et à venir : « Les gens sont convaincus qu'après l'indépendance ça ira mieux. Parce que les Ukrainiens savent travail-ler. Et qu'ils ont, vraie ou fausse, meis chevillée au corps, la exploités par la Russie. »

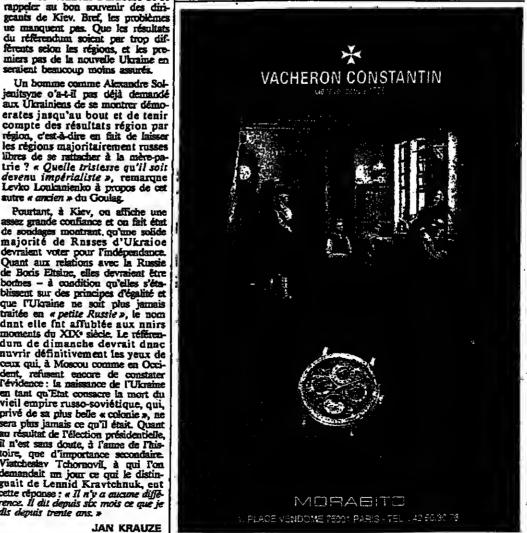

### Le ministre de l'intérieur est jugé coupable d'« offense » à la justice

de notre correspondant

M. Kenneth Baker, le ministre de l'intérieur britannique, n'a pas failli à sa réputation de «grand survivant» politique: le premier ministre, M. John Major, n estimé, vendredi 29 novembre, qu'il n'avait pas à démissionner de ses fonctions hien que la cour d'appel ait recnnnu M. Baker coupable d'aoffense à la cour » pour avoir passé outre à un jugament des tri-hunaux ordonne ot le retour en Grande-Bretagne d'un demandeur d'asile, expulsé par les services du ministère de l'intérieur.

M..., un professeur zairois de vingt-huit ans, s'était vu refuser le statut de réfugié politique en dépit d'affirmatinus selon lesquelles il avait été torturé dans son pays.
L'ordre d'expulsion ayant été fixé
au 2 mai dernier, l'avocat de M...
avait fait appel le 1 mai. La cour
avait rendu son verdict alors que le

réfugié, menottes aux poignets, était en partance pour Paris. Le ministère de l'intérieur chnisit alors d'ignorer la sentence et M. arrive en France. A Londres, les magistrats hansseot le tun et ordonnent ann retnur immédiat. Conseillé par ses experts, M. Baker persiste et laisse la procédure d'exnulsing suivre sng cours : M .. s'envole vers Kinshasa, où il disparaît\_

ministre en exercice subit une telle hamiliation, et il est désormais acquis que les «ministres de la Conronne », censés hénéficier d'une immunité devant les tribunaux, n'en ont, en fait, aucune. Comme les fonctionnaires, ils sont « responsables devant la loi et les naux pour leurs actions personnelles ». Le ministre ayant fait appel, l'affaire va être purtée

Les pressions d'un million d'immiukrainiens ponr on Ottawa recnnnaisse l'indépendance de cette République, dès l'annonce des résultats du référendum du le décembre, suffiront-elles à ennyainere M. Brian Mulroney, le premier ministre du Canada? A la première réserve ( «Je ne veux pas que l'Ukraine soit un pays nuclénire ») exprimée par M. Mulraney (le Mande daté 17-18 novembre), s'est récemment ajoutée une autre condition : Ottawa veut obtenir des « garanties » sur le respect des droits des minorités en Ukraine, avant de se prononcer offi-

« Le gouvernement canadien n'a pas d'inquiétude à avoir», estime M. Wasyl Veryha, secrétaire général du Congrès mondial des Ukrainiens libres, l'arganisme regroupant une bonne partie des Ukrainiens de la dispora, qui a son siège à Toronto. dispora, qui a son siege a ioronio.

« D'une port, le gouvernement de
M. Leonid Kravtchouk n déjò dit que
les droits des minorités seront respectés et d'autre part, il n exprimé son
intention de faire de l'Ukraine un
intention de faire de l'Ukraine un pays sans armes nucléaires», assure M. Veryha. «Les Ukrainiens ne veulent pas de ces armes qu'ils n'ont pas demondées et souhoitent qu'elles soient détruites. En attendant, il n'est pas question de les remetire nux

Les Ukrainiens pourront compter sur plusieurs personnalités de poids pour plaider leur cause à Ottawa:

M. Ramon Hnatyshyn, actuel gou-verneur général du Canada (représen-tant de la reine Elisabeth II, chef de l'Etat canadien) et ancien ministre de la justice, est le fils d'immigrants galiciens; M. Don Mazankowski, vice-premier ministre et ministre des finances, est né de parents ukrainiens nouveau premier ministre de la Sas-katchewan, a aussi des racines ukrai-

> Lutte contre l'assimilation

Tous sont originaires des provinces gricoles de l'Ouest, où vivent 60 % des Ukrainiens du Canada et où est arrivée la première vague d'immi-grés, entre 1891 et 1914, (170 000 paysans provenant de Galicie et de Bucovine surtout, dont la venue avait été sollicitée par Ottawa pour coloniser des terres fertiles). Depuis 1955, les nouveaux arrivants (500 par an en moyenne) se sont plutôt installés en Ontario, dans la région de Thronto, où vit le dernier des présidents du « gnuvernement ukraiaien en exil » (formé depuis 1919), M. Mecola Plawiuk, théoriement basé à Philadelphie.

D'après les statistiques nfficielles, les Canado-Ukrainiens, qui snnt 30 % à fréquenter les églises catholies ukrainiennes (uniates) et 19 % les églises orthodoxes ukrainiennes, ne sont plus que 50 000 à parler régulièrement leur langue chez cux.

Mais, depuis les années 60, une lutte contre l'assimilation a été menée, en partie grâce aux politiques fédérales en faveur du multiculturalisme, qui a permis la reconnaissance de l'ukraidans les écoles des Paroisses et la création de l'Institut canadien des études ukrainiennes, fondé en 1976 à l'université de l'Alberta.

Deuxième plus importante com-munauté d'Ukrainiens à l'étranger (après celle des Etats-Unis), les Canado-Ukraniens n'ont de cesse d'aider, financièrement nu techniquement, leur ancienne mère patrie. C'est un Canadien né en Ukraine, M. Bohdan Hamtylyshyn, qui e constitué une cellule internationale pour conseiller le président Kravtchouk, qui comprend notamment M. Romanov et l'avneat canadien Marc Lainnde, aneien ministre et bras droit de M. Pierre Elliott Trudeau (le Monde

Certains de ses collègues ont mis en contact le gouvernement de Kiev avec la firme canadienne Canadian Bank Note, qui imprimera 1,5 mil-liard de billets de banque ukrainiens, en vertu d'un contrat d'une valeur de 31 millions de dollars, signé à la mi-novembre à Ottawa. Cette société, qui imprime les billets de banque du Canada, s'est engagée à transmettre son savoir-faire pour l'impression de futurs passeports et timbres ukrai-

**MARTINE JACOT** 

# « Nous sommes en territoire occupé »

Les hebitents des anciens territoires roumains de Bucovine et de Bessarabie, annexés à l'Ukraine en 1940, réclament leur rattachement à la Roumanie et refusent, par evance, de reconnaître la souveraineté de

TCHERNOVTSY (Ukraine)

de notre envoyé spécial

« Nous enmmes en territoire occupé, noue ne perticiperons pee eux élections ». A Tchernovtsy, capitale de l'ex-Bucovine roumaine donnéa à l'Ukraine lors du dépeçage an 1940 des territoiras rnumaina (Bassarabia, Bucovine), annexés par Moscou en vertu du pacta garmano-soviétique, M. Constantin Olaru, parlant dena una petita salle pour de longuea discusaions historiques avec d'autras aurvivants du génocide» an appelle au droit

Le pacta Ribbentrop-Molotov a été déclaré nul par Bucarest et par Moscou. Et selon le droit international, il ne peut y avoir de référendum en territoire occupé, explique ce dirigeant de l'Alliance des Roumains d'Ukraine, mouvement politique qui appelle au boy-cottage du référendum sur l'indépendance de l'Ukraina. Le but? Le rattachement de leur tarritoire, intégré à l'Ukreine après la

La guerre civile en Yougoslavie

« Cette loi viole les droits de l'homme, ne correspond pes aux principes démocratiques », dit-il.

Alors que la veille, le Parlement de Bucarest avant déclaré le référandum ukrainien dans les territoires roumeins incorporés de force à l'URSS e nul et non avenua, le président du Soviet régional de Tehernovtay a fait comprendre, vendredi 29 navem-bre, que la loi ukrainienne contre les « séperatistes » pourrait être appliquée lei. Certaa, les Rnumains de la Bucovine annexée ne représentent plus aujourd'hui offi-ciellement que 20 % de la popu-latinn, face à plus de 70 % d'Ukrainiens. Mais ils ne renoncent pas pour autant à leure drnits. «La répression, nous y sommes habitués, nnus y sommes préparés », explique l'un d'eux. Et ils ne cessent non plus de dénancer une palitique da « génneide », « d'essimilatinn, d'ukrainisation forcée» qui « nous a rendus minontaires sur la tarre de nos ancêtres».

> « Eviter une tragédie à la yougoslave»

Les Roumains demandent réparation pour ecette véritable tragédies. Ils craignent que l'Ukraine Indépendente devienne « dès le premier jour un état impérial». M. Vasil Folvarotchny, le vice-

novtsy, qui s'oppose au démontage « des sratues de Lénine ayant un intérêt artistique ou historique », se veut ressurant mais ferme, «Le territoire de l'Ukraine est indivisible et inviolable », dit-il. Lea eutorités de Tchernovtsy affirment vouloir, caprès l'indépendance», réglar le problème par des négociations avec Buca-rest. M. Folvarotchny ajoute : cli y a beaucoup de villages roumeins en territoire ukrelnian, beaucoup de villages ukrainians en territoire roumain. Si on commence à réviser la frontière, on errivera à une tragédie comme an Yougoslavie ».

AMERICI IS

Fin septembre, plusieurs milllars da Rnumains de Tchernavtsy sont descendus dans les rues pour axiger que leur langue soit une des languas officielles de la région. Dans les riches campagnes aux maisons soignausement peintas en bleu at vert vif. les paysans sont plus orudents que les intellactuals da Teharnavtay. Mais dans un de ces petits villages, un vieil homme, impassible mais ferme, désigne du menton le drapeau tricolore roumain qui flotte sur la mairie depula les manifestations de septembra : « Nous sommes rou-

meins, ça c'est la vérité la **JEAN-BAPTISTE NAUDET** 

# Election présidentielle

Le Kazakhstan, la plus grande République d'Asie centrale soviétique et la deuxième de l'Union par fois, dimanche le décembre, son président au suffrage universel. Le scrutin devrait être sans surprise puisque le candidat unique, M. Noursnultaa Nazarbaev, est crédité de 90 % des voix selon les. derniers sondages. M. Nazarbaev, cinquante et un ans, dirige déjà depuis plus de dix ans cette République multi-ethnique de dix-sept millinns d'habitants, qui abrite une partie de l'arsenal nucléaire soviétique. 70 % des réserves pétrolières d'URSS ainsi que la base de lancement spatiale de Baikonour. Même si Alma-Ata, la capitale du Kazakhstan, a proclamé son iadépendance, elle affirme soa intentinn d'établir des relations économiques étrnites entre les Républiques et proclame son attachement au rennuvellement de l'uninn politique. - (AFP.)

#### M. Walesa demande au Parlement de renforcer le pouvoir présidentiel

Constitution qui renforceraieat notamment le pouvoir présidentiel face au Parlement, au moment où le pays est toujours à la recherche d'un nnuveau gnuvernement, plus d'un mois après les élections législatives.

Ce prajet en dix-eept paints confère notamment au président de la République le droit de nommer et de révoquer les ministres, à la place de la Diète. La Chambre des députés conserve le droit d'introduire une motion de censure contre le gouvernement. Elle peut aussi autoriser l'exécutif à légifèrer par décrets. «Le sentiment général est qu'il faut renforcer le pouvoir exécutif, a indiqué le président du Sejm (Chambre basse), M. Wiesław Chrzanowski. Cela ne revient pas à limiter les pouvoirs du Parlement mais à donner au gouver-nement les moyens de travailler avec efficacité.» Le projet de M. Walesa. sera soumis aux députés lors de la prochaiae séance de la Diète, le 5 décembre, au cours de laquelle devrait également être évoquée la démissinn du gnuvernement de M. Bielecki. – (AFP, Reuter.)

 BELGIQUE: M. Franz Groot-Jans désigné comme « informateur ».

Le roi Baudouin a chargé, vendredi 29 oovembre, un libéral flamand, M. Franz Grootjans, d'une mission d'information pour denouer la crise gouvernementale d'informatioa précède, dans la pratique politique belge, la désignation d'un «formateur» de gouverne-

# au Kazakhstan

M. Tudjman accepterait le déploiement de « casques bleus » dans les zones de crise Alors que l'émissaire des Nations unies, M. Cyrus Vance, entreprenait, samedi 30 novembre, une nouvelle missinn ea Yougoslavie, le président de la Croatie, M. Franjo Tudjman, déclarait la veille à la télévision de Zagreb qu'il acceptait que « des « casques bleus » soient déployés simultanément le long des frontières entre la Croatie et la Serbie et dans les zones de crise où se

# POLOGNE

Le président Lech Walesa a sou-mis, vendredi 29 novembre, à la Diète un projet d'amendements à la

#### L'échéance du 10 décembre

Le 10 décembre, c'est le terme du délai que le chef de la diplomatie néerlandaise avait approximative-ment donné à la conférence de La résultant des élections législatives Haye pour réussir, lors de son ouver-du 72 novembre. Cette missinn ture, deux mois plus tôt. C'est aussi le rendez-vous européen de Maastricht dont Bonn comme Paris souhaitent ardemment le succès. M. Genseber a iadiqué vendredi

l'ardre en désarmant les éléments irréguliers serbes ou en surveillant leur retrait de Croa-

entendre, pour la première fnis, que des forces de maintien de la paix pourraient intervenir sur le territoire même de sa République et non plus sculement le long de la dérnulent des enmbnts. (...) La tache des frontière avec la Serbie, l'armée fédérale lance des observateurs de la CEE et de la

« casques bleus » serait de rétablir la loi et « devrait se retirer complètement de Croatie à police croate. Un convoi militaire de quell'arrivée des soldats de l'ONU».

Quatre jnurs après l'entrée en vigueur du quatorzième cessez-le-feu, les combats sem-Selon M. Tudiman, qui laissait ainsi blaient s'être apaisés mais queiques-uns étaient toujours signalés en Slavonie, en particulier autour d'Osijek. A Zagreb, l'armée fédérale avait commence à se retirer de la caserne du Maréchal-Titn sous la surveil-

que deux cents véhicules, camions et jeeps a quitté les installations et se dirigeait vers la Bosnie-Herzégovine. A la tête d'une nouvelle mission patronnée par l'UNICEF, M. Bernard Kouchner, le secrétaire d'Etat à l'action humanitaire français, est arrivé vendredi 29 novembre à Dubrovnik, à bord de l'hydroglisseur Krila Dubravnika chargé de vivres et de médicaments. - (Reuter, AFP.)

Washing

d'electron ---

71::

1.

vice in

 $\alpha_{p,r,j,t,n}$ 

111.1

de corrección o

# La CEE s'oriente vers la reconnaissance de la Slovénie et de la Croatie

dans notre approche du problème you-goslave », déclarait vendredi 29 novembre, M. Roland Dumas, à l'isd'Orsay avec son homnlogue alle-mand, M. Hans-Dietrich Genscher. De fait, les deux ministres ont réaf-firmé tant le caractère inéluctable de l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie que leur volonté de continuer d'agir de façon concertée dans cette crise. M. François Mitterrand a fait de même de son côté dans des déclarations publiées le même jour par le quotidien de Francfort, Frankfurter Aligemeine Zeitung (voir ci-con-tre). Pourtant, alors que les dirigeants de Bonn sont maintenant déterminés à reconnaître dès le mois de décem-bre les Républiques slovène et croate, c'est contrainte et forcée, au nom de la prééminence de la solidarité européenne, que la France les suivra dans cette voie, si comme il est probable elle le fait.

Dès lundi, les ministres des affaires étrangères des Douze, réunis à Bruxelles, doivent lever à l'égard de toutes les Républiques yougoslaves sauf la Serbie, les sanctions qu'ils avaient imposées début novembre à la Yougoslavie dans son ensemble (suspensinn des accords enmmerciaux et de coopération). Ce sera pour la première fois de la part de la Communauté, une claire mise à l'in-dex de Belgrade. De la reconnais-sance formelle des Républiques slovène et croate il ne sera question qu'aprés le 10 décembre. Mais M. Genscher a redit vendredi au M. Genscher a redit vendredi au Quai d'Orsay ce que le chancelier avait affirme deux jours avant au Bundestag: l'Allemagne, pour sa part, aura procédé à cette reconnais sance « avant Noël »; elle soubaite qu'une majorité parmi les Douze la suive, mais elle n'attendra pas les

qu'il ne voulait pas que le problème yougoslave interfere dans cette réu-nion difficile qui devrait, si tout se passe bien, marquer une importante étape dans l'intégration communau-taire. Mais, passée cette date butoir, l'Allemagne ne s'estimera plus tenue. sur la question de la reconnaissance des deux Républiques yougoslaves, à une expectative qu'elle s'est jusqu'ici imposée contre son opinion publique et pour faire droit en particulier aux arguments français. Entre-temps la fournire prise per les évidentements de contentera, comme seule condition à la reconnaissance, d'une déclaration unilatérale de Ljubliana et de Zagreb large partie de la classe politique alle-large partie de la classe politique allemande dans l'idée que la politique suivie par les Européens est infruo-tueuse et apparaît de plus en plus comme une caution à l'expansion-

Sans atteadre le 10 décembre, Bonn est d'ailleurs déjà en train de reprendre en main l'affaire yougos-lave. Les dirigeants allemands depuis quelques jours ont entrepris de cnnvainere leurs partenaires euro-péens et disent déjà compter sur une majorité parmi les Douze lors de la étrangères qui suivra Maastricht, le 16 décembre. L'Italie s'est déjà offieiellement ralliée au projet de la reconnaissance de la Slovénie et de la Croatie avant Noël. Le Danemark semble acquis. D'autres pays comme la Belgique aussi, qui souhaitent cependant que l'unanimité se fasse au sein des Douze.

### Les réticences

françaises A Paris, on s'en tient encore offi-ciellement à la ligne jusqu'à présent survie : oui à la reconnaissance, mais à condition que les armes se soient tues et que tous les problèmes afférents, notemment le garantie des droits des minorités et la question des frontières, aient trouvé une solu-tion dans le cadre d'un règlement global négocié. C'est du moins ce qui ressort des déclarations de M. Mitterrand à la presse allemande.

En réalité on semble déjà avoir en partie rennneé, daas les milieux diplomatiques français, à ce scénario idéal. Les présidents slovène et croate, MM. Milan Kucan et Fandjo Tudiman, se readront la semaine prochaine à Bonn où ils s'entretiendront avec les dirigeants allemands des modalités de la reconnaissance. Bonn leur demande notamment de s'engager sur un statut pour les minorités, statut pour l'élaboration duquel leur ont été fournis, selon le quoti-dien de Munich Süddeutsche Zeitung, les services d'un juriste allemand, qui apparaît ainsi comme concurrent ect de M. Badinter et de sa commission d'arbitrage. En bref, Bonn se Croates-Oustachis

sur le statut des minorités. problèmes: celui de la situation sur le terrain et celui des frontières. On espère vivement du côté français un déploiement aussi rapide que pos déploiement aussi rapide que possi-ble de «casques bleus» de l'ONU (pour lequel le soutien des Etats-Unis ne pareit pas enenre tntalement acquis), dont on escompte une dura-ble accalmie sur le terrain. Quant aux frontières, M. Mitterrand reste hostile à la thèse allemande (pas questinn de les mudifier). Il se demande - et c'est l'une des ques-tions dont M. Badinter a été récemment saisi par lord Carrington - si une frontière intérieure pent être reconnue par la Communauté internationale comme frontière extérieure dès lors qu'elle est contestée (par les

#### L'amalgame

Ces interrogations françaises ne sont pas dépourvues de fondement, an regard du droit notamment. Mais les événements permettent-ils encore de s'en tenir à cette rigueur juridique qui ressemble de plus en plus à de l'attentisme? La position française ne gagne rien en outre à être assortie des allusions réitérées du président de la République au passé oustachi de la Croatie. A lire M. Mitterrand, on a l'impression en effet que le régime serbe échappe à toute critique et que, l'Histoire étant cruelle, le peuple croate devrait inéluctablement payer aujourd'hui pour le passé. On a l'impression aussi que, dans l'esprit du président, une solidarité histori-

que malsaine unit l'Allemagne et la Croatie. Elle existe certes entre

extrêmes droites, mais sous-entendre qu'elle résume tout ne peut que légitimement heurter la grande majorité des Croates comme des Allemands.

Quelles que soient ses réticences et ses objections, il est probable que la France devra dans les semaines qui vicanent en rabattre devant les pres-sions de Bonn. Comme le faisait remarquer M. Roland Dumas vendredi, de quoi l'Europe aurait-elle l'air si, su lendemain de Maastricht où elle entend proclamer sa volonté d'agir collectivement sur la scène internationale, elle se divisait à propos de la Croatie? Eviter ce cas de figure reste pour Paris une priorité. On reproche suuvent aux projets communautaires leur formulatinn trop abstraite. La crise yougoslave offre au moins une très riche expérimentation in vivo pour celui de ses

projets qui porte sur l'avenement

d'une politique étrangère commune des Européens.

#### Les déclarations de M. Mitterrand à la «Frankfurter Allgemeine Zeitung»

# «La frontière intérieure devient-elle automatiquement une frontière internationale?»

Dans l'entretien publié, veadredi 29 novembre, par le quotidien alle-mand Frankfurter Allgemeine Zeitung, M. François Mitterrand se refuse à désigner dans le conflit vougoslave un agresseur et un agressé. « Ce que je sais, dit-il, c'est que l'histoire de la Serbie et de la Croatie est depuis longtemps pleine de tels drames. En particulier pen-dont la deuxième guerre mondiale, où de nombreux Serbes sont morts dans des camps croates. Comme vous le savez, lo Croatie faisait partie du bloc nazi, pas la Serbie. Après la mort de Tito, le conflit latent entre Serbes et Croates devait eclater. On en est là. Je ne crois pas que la Serbie veuille faire la guerre pour s'emparer de la Croatie, mais pour obtenir un déplacement des frontières et une forme de contrôle direct ou indirect sur les minorités une force de maintien de la paix serbes [de Croatie]. »

drnit à l'outnéetermination des Serbes et des Croates. «La question que nous posons est la sui-vante : ces deux futurs Etats peuvent-ils devenir snuvernins nu regard du droit international sans une forme de caution internationale? La frontière intérieure qui separe lo Croatie de la Serbie devient-elle automatiquement une frontière internationale?» demande-t-il, avant de souligner qu'on doit se préoccuper aussi du sort des minorités et de rappeler que la enmmission dirigée par M. Badinter se penche sur ces pro-blèmes. M. Mitterrand affirme que la France est prête à participer à

des Nations unies. «Je crois en La France, rappelle le président de la Répablique, reconnaît le encore. Je suis d'avis qu'il faut les reconnaître internationalement dès que les conditions sont remplies. Cela ne peut être un acte unilatéral. Je ne crois pas que la déclaration d'indépendance de la Croatie amélinrerait pour l'instant la situation. Tout celn doit être garanti interna-

tionalement. » Le président de la République espère que cette question pourra être régiée dans la Communauté curopéenne: «L'Allemagne pousse à la reconnaissance. La France n'est pas contre. Elle croit seulement qu'il doit s'agir d'une décision communautaire, et non d'une déci-sion prise individuellement par chaque pays. »



# **AMÉRIQUES**

PÉROU: entamant un processus de privatisation

### Le président Fujimori cherche à imposer une économie ultralibérale

de notre correspondante

Le gouvernement du présideot Alberto Fujimori vient d'adopter une evalanche de décrets visant à imposer une économie ultralibérale et à lutter manu militari contre les deux monvements de guérilla (le Sentier lumineux et le Mouvement révolutionnaire Tupac Amaru qui multiplient massacres et attentats. En promulguant coot viogt-six décrets-lois, l'exécutif a utilisé comme un chèque en blanc les pouvoirs extraordinaires que lui avait confiés le Parlement pour promouvoir l'iovestissement étran-ger, développer l'emploi et tenter de pacifier le pays.

#### Plus de pouvoirs pour l'armée

Le gouvernement est allé très loin: tous les services publics sont désormais destinés à être privati-sés, qu'il s'agisse de l'éducation, de la Sécurité sociale, du transport, de la distribution de l'eau, de la voirie ou des communications, Des services comme les transports ferroviaires, en crise à cause du lock-out des mines et des attentats terroristes, pourraieot carrément disparaître. Ces mesures, lourdes de conséquences pour les 70 % de Péruviens qui vivent dons la misère, consolident une politique céolibérale qualifiée par l'opposition de « capitalisme sauvage ».

Aucun autre gouvernement sur le continent n'a brûlé aussi rapidement les étapes en vue de la trans-formation d'une économie autrefois très protégée.

Cette rupture o'affecte pas seulo-ment les laissés-pour-compte mais aussi les classes moyennes et l'élite économique. Conséquence : les récrimiontions vicooent mainte-

HAÏTI

nant de toutes les couches de la populatioo. C'est surtout en matière de lutte antiterroriste que l'exécutif a, semble-t-il, outrepassé son mandat, octroyant à l'armée des pouvoirs croissants, y compris en matière de contrôle de la politique économique des régions. Les décrets-lois concernnot la presse ont provoqué un tollé général. Désormais, quiconque révèle, diffuse ou donne accès à des informanationale est passible de cinq à dix ans de prison. Le sénateur libéral Michel Cruebngn a estimé que cette disposition tendait à « trans-

former le pays en un Etat fasciste». Bien que le président Fujimori ait annoncé au cours de sa visite à Siogapour à un des «dragons» de l'Asie qu'il a l'intention de conver-tir le Pérou en « jaguar » de l'Amé-rique latine, il semble que le eoogrès annulers nombre des mesures qui auraient permis cette reconversion. En effet, le Sénat n déjà nbrogé ou modifié une trentaine de ces décrets-lois. D'autre part, le ministre de l'économie et des finances, Carlos Polonia, vient de se voir refuser les pleins pouvoirs en metière fiscale, Enfin, le secteur de l'agriculture n été déclaré en état d'urgence jusqu'en 1995, une dispositioo qui peut remettre en question les accords signés avec la Banque interaméri-

caine de développement. Cette avalanche de décrets-lois dictés par le pouvoir exécutif o'e pes seulement provoque un branle-bas de combat nu congrès mais aussi la protestation virulente des syndicats ouvriers, des fonc-tionnaires (instituteurs, infirmières)

et des agriculteurs. NICOLE BONNET

#### Washington qualifie l'annonce d'élection présidentielle de «comble du cynisme»

Le porte-parole du département d'Etnt, M. Richard Boueher, a déclaré, vendredi 29 novembre à Washington, que l'annonce par le premier ministre haltien, M. Jean-Jacques Honorat, qu'une nouvelle élection présidentielle pourrait avoir lieu le 5 janvier était «le comble du cynisme». M. Honorat, nommé par les militaires putschistes après le coup d'Etat du 30 septembre, avait fait cette proposition jeudi. Le porte-parole a réaffirmé le soutien des Etats-Unis au président renversé, le Père Jean-Bertrand Aristide.

Les ministres des affaires étrangères des Douze doivent décider lundi, à Bruxelles, d'imposer un embargo commercial à l'encontre d'Haîti, comparable à celui décrété par l'Organisation des Etats améri-eains (OEA). Cette mesure sera cependaot surtout symbolique puis-que le commerce entre Halti et la CEE est minime. L'embargo de l'OEA sera total le 5 décembre lorsque les États-Unis, qui ont déjà interdit les exportations vers Haiti, feront de même avec les importa-

□ COLOMBIE : reddition d'nu escadroa de la mort. - Ariel Otero, chef du principal escadron de la mort de Colombie, s'est reodu, vendredi 29 novembre, eux autorités avec treote-cioq de ses hommes, ont annoncé la radio et la télévision. La redditioo a eu lieu à la mairie de Puerto-Boyaca, dans le centre du pays, où ce groupe paramilitaire d'extrême droite exerçait un pouvoir considérable. Ariel Otero a accepté de se rendre en échange d'une promesse de clé-mence du président Cesar Gaviria. Les escadrons de la mort, qui contrôleut la région de Magdalena Medio, au centre du pays, sont responsables d'innombrables assassinats et sont liés aux trafiquants de drogue. - (AFP, AP.)

□ ETATS-UNIS: M. David Dake candidat à l'iovestiture républicaine pour l'élection de 1992, - L'ancier bre du Ku Klux Klan David Duke, battu le 16 novembre dernier au deuxième tour des élections au poste de gouverneur de Louisiane, doit annoncer, lundi 2 décembre, sa caodidature à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de novembre 1992, n révêlé, vendredi 29 novembre, la chaîne américaine CNN. La campagne de M. Duke devrait se dérouler priocipalement dans les Etats du Sud et le Middle West, a précisé la chaîne de télévi-sion. M. Duke, quarante et un ans, ex-néo-nazi, est membre de la Chambre des représentants de l'Etat de Louisiane. - (AFP.)

Selon l'ambassadeur israélien à Washington

### La date de la reprise des négociations de paix n'est pas «le problème essentiel»

Unis a affirmé, vendredi 29 novembre, que la date de la reprise des négociations bilatérales israéloarabes n'était pas un problème majeur. « Nous n'avons jamais dit que la date était le problème essentiel », a déclaré M. Zalman Shoval.

De son côté, le premier ministre israélien a assuré que l'Etat hébreu un'est pas intéressé à gêner le processus de paix ». A ses yeux, la décision prise par son cabinet d'entames tes négociations bilatérates le 9 décembre au lieu du 4 « reste vala-ble », « S'il y a un changement d'autitude aux Etats-Unis. Il se pourrait qu'il y ait oussi un changement en Israel », a ajouté M. Itzhak Shamir. Selon un sondage publié, vendredi, par le quotidien isrnélien

L'ambassadeur d'Israël aux Etats- cinq cent treize personnes interrogées sont d'accord « pour un gel immediat des implantations (de colons juifs dans les territoires occupés) avec l'ouverture des négociations de paix ». En outre, 54 % estiment qu'il « ne peut y avoir de paix sans concessions territoriales ». - (AFP.)

□ LIBAN : prochaine visite de M. Roland Dumas. - Le porte-parole du Ouai d'Orsay a indiqué. vendredi 29 novembre, que M. Roland Dumas pourrait se rendre à Beyrouth do 12 au 14 décembre. Il a rappelé que le principe de cette visite était acquis mais que la date en était encore « optionnelle ». Le chef de la diplomatie française devrait se rendre, plus tard, en Hadashot (indépendant), 51 % des | Syrie et en Jordanie. - (AFP.)

# **AFRIQUE**

ALGÉRIE : la préparation de la campagne électorale

# M. Saïd Sadi a été réélu à la tête du RCD l'un des principaux partis d'opposition

A une très forte majorité, M. Saïd Sadi n été réélu, vendredi 29 novembre, à la tête du Rassem-blement pour la culture et la démocratie (RCD), l'un des principaux partis algériens d'opposition, à l'is-sue d'un Congrès extraordinaire. La démission de M. Mokranc Aït Larbi n'a pratiquement provoqué aucun débat. L'aocien « numéro denx » dn RCD a boyeotté ees assises, jugées par lui «illégales et illégitimes», critiquant l' « absence de débat à la bases et accusant la direction d'avoir scellé uoc « alliance secrète» svec le premier ministre, M. Sid Ahmed Ghozali. Le Congrès a réaffirmé le priscipe de la reconnaissance de la lancipe de la reconnaissance de la lan-gue berbère comme langue natio-nale-au même titre que la langue arabe-et de la promotion do plura-lisme linguistique, en oppositioo au monolinguisme imposé an sys-tème éducatif, il a aussi réclamé

l'égalité des sexes et le droit à la libre expression politique des **Violences** 

islamistes

Pour sa part, le Front islamique du salut (FIS) se pronoceera, « dans les prochains jours, à la lumière de l'évolution politique», sur sa participation aux élections légisIntives du 26 décembre, a aononeé, vendredi, le Majliss Echoura, l'instacce suprême du mouvement intégriste, dans na communiqué diffusé à l'issue d'une

réunion extraordinaire. M. Mohammed Saïd, qui avait été remis en liberté provisoire, mereredi, après quatre mois de détention à la prison militaire de Blida, a souligné que « la seule alternative qui s'offre au pouvoir est de libérer les dirigeants incarcérés » ou de les traduire devant eune juridiction civile indépendante » qui, ej'en suls convaincu, les innocentera». A son avis, « une réponse positive du pouvoir à cette proposition's serait aun premier pas vers l'assalnissement du climat politique et un gage de bonne volonie pour une éventuelle participation du FIS aux prochaines élections ».

annoncé, vendredi, que, dans le quartier algérois de Koubs, considéré comme un fief islamiste, des éléments armés avaient tiré, jeudi, sur les forces de l'ordre, blessant grièvement un policier. Vendredi, un commeodo iotégriste d'une soixaotaice d'hommes prmés a attaqué un poste de gardes-frontières, dans le sud du pays, près d'El-Oued, non loin de la frontière algéro-tunisienne, causant la mort de trois militaires (nos dernières éditions du 30 novembre).

La télévisioo nationnle a

SOMALIE: plus de mille personnes tuées en douze jours

### Mogadiscio, ville « ruinée, dévastée, affamée »

nitaires, les combats qui opposent les différentes factions claniquaa à Mogadiaeio ont fait près de mille morts et quelque six mille blessés, en l'espace de douze jours. La capitale est una ville eruinée, dévastée, affaméa », e nouligné, vendredi 29 novambra, à Nairobi, une déléguée du Comité international da la Croix Rouge (CICR), M- Béstrice Mégavand, à son retour de Somalie.

Un bateau, affrété par le CICR,

a do attendre uns semaine en a ANGOLA: l'Unita libère plus de denx ceats prisonniers. - L'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA, principal mouvernent d'opposition) a libéré deux cent dix prisonniers politiques, a-t-on appris, vendredi 29 novembre, de source officielle à Luanda. Selon le délégué du Comité de la Croix-

Luanda ont déjà libéré tous les membres de l'UNTTA qu'elles détennient. O SOUDAN; un ultimatem pour les

rebelles sudistes. - Le chef de la

junte militaire soudanaise, le général

Rouge internationale, l'UNITA garde

toujours plus de six cents autres pri-

sonniers, six mois après la signature

des accords de paix, alors que les

autorités gouvernementales de

tait, tant la violence fait rage. Les trois hopitaux sont complètement débordés » et « des milliers d'enfants, souffrant de secours», e précisé Mª Mégevand. Seule le CICR, le Croissant Frontières (MSF), International Medical Corps et Save the Children Fund ont réussi à maintenir des équipes pour prêter assistance à la population. - (AFP.)

hauta mar, avant da pouvoir

décharger les huit cents tonnes

d'aide alimentaire qu'il transpor-

Omar el Béchir, a donné un mois, jeudi 28 novembre, aux maquisards sudistes pour quitter les rangs de l'APLS du colonel Garang. Prenant la parole au cours d'un rassemblement, il a accordé « une dernière chances aux rebelles. - (AFP.)

a prêté serment. - Les membres du gouvernement formé par le nouveau premier ministre, M. Nguz Karl I Bond, ont prêté serment, vendred 29 novembre, lors d'une cérémonie organisée nu domaine présidentiel de N'Sele, près de Kinshasa, M. Karl I Bond devait présenter, samedi, le programme de son gouvernement devant l'Assemblée nationale.

# Le nomadisme forcé des Touaregs

Réfogiés eo Libye après la grande sécheresse des années 70, plusieurs centaines de ces grands nomades devaient y suivre un entraînement militaire et s'en aller combattre nu Liban et au Tchad.

De leurs rangs soot sortis les guérilleros du MPA qui, depuis un an et demi, ont multiplié les couns de main en territoire nigérien et surtout malien. L'accord de paix de Tamanrasset signé, en janvier 1991, sous l'égide de l'Algérie, n été sans lendemain. Il a. eu cootraire, suscité de couveaux affrontements armés et provoqué une dissidence au sein du mouvement rebelle (1).

> Aide kabyle

Us sont maintenant des dizaioes de milliers d'« hommes bleus » de 20 000 à 50 000 selon les sources - à s'entasser dans des camps de fortune dressés en territoire algérien, le long de la froo-

tière malienne, exposés au soleil encore chaud de cette fin d'aotomne, saos nourriture et saos soins, exténués par le voyage, la plus débrouillards, ou les plus chanceux, trouveront un véhicule poor gsgner Tamanrasset, & 700 kilomètres de là, où des membres de leur famille déjà sur place les accueilleront. Les outres n'ont rien d'autre à espérer qu'une aide humanitaire, délivrée au comptegouttes.

Fin septembre, deux semi-remorques partis de Tizi-Ouzou, capitale de la Kabylie, ont livré à ces réfugiés 50 tonnes de nourriture et de matériels divers. Depuis lors, presque rien. De tels gestes restent dramatiquement insuffisants. L'Algérie qui a ouvert ses frontières et installé, tant bien que mal, quelques abris, montre plus de bonne volonté que de savoir-faire pour maîtriser la situation. Le premier ministre, M. Sid Ahmed Ghozali, s'est, récemment, contenté de promettre l'organisation d'un télé-



thon... Aucune nutorité algérienne ne paraît en mesure d'évaluer avec exactitude l'importance du flux qui coule depuis les villes maliennes de Gao, Tombouctou et Kidal.

A Tamanrasset, chef-lieu de la willaya (préfecture) sur le territoire de laquelle sont installés une partie des camps, les responsables locaux, apparemment plus soucieux de paroles lénifiantes que d'informations précises, s'esquivent lorsque paraît un journaliste, surtout s'il est étranger.

> Les rumeurs de « Tam»

Conséquence de ce silence: un

flot de rumeurs alarmistes, souvent invérissables. En septembre et en octobre, à «Tam», on faisait état d'attaques contre des camions sur les pistes qui relient la Libye, l'Algérie, le Mali et le Niger. On parlait aussi des mésaventures de touristes rançoonés, abandonoés sur le bord de la route sans moven de locomotioo. Ces agressions étaient attribuées à des contrebandiers ou à des Touaregs en quête de vébicules tout terrain pour mener des actions de guérilla contre l'armée de Bamako. Depuis lors, les esprits se soot calmés et les tour-opérateurs oot repris leurs activités, coovoyant leurs clients, dans les zones sensibles, sous dis-crète escorte de l'armée. Le flux des réfugiés semble s'être

ralenti. Mais, il en reste des milliers, disséminés dans les villes et les camps du Sud algérien, survivant, le plus souvent, grâce à la solidarité de la commnoauté tousrègue qui a déjà fait souche sur place. Selon des sources touarègues, la dernière vague serait forte de quelque 25 000 persoones, réparties dans les deux willayas de Tamanrasset et d'Adrar : 100 familles dans le camp d'Erked, maure, allies aux Tourress.

600 dans celui de Timiaouine, nu moios 200 près du poste-frontière d'Io Guezzam, etc.

C'est sans doute au camp de Bordj-Moktar, sur la frontière algéro-malienne, que la situation est la plus dramatique, 5000 personnes, et, parmi elles, beaucoup de femmes, d'enfants et de vieillards, y sont parquées dans un dénuement total, « protégées » par des toiles de tente qui, le soir, alors que la température fléchit, deviennent autant de mauvaises couvertures. Les autorités algériennes, qui ont déjà fort à faire pour assurer l'approvisionnement de leurs nationaux comme celui des milliers de Tonaregs venns grossir « Tam », se montreot totalement démunies pour secourir ces migrants.

A ces Touaregs réfugiés en Algérie, s'ajoutent les milliers d'autres qui ont pris le chemin du Niger, de la Libye, du Burkina, de la Côted'Ivoire, de l'Arabie saoudite et de la Mauritanie où, selon certaines sources, de 30 000 à 50 000 persoones se seraicot installées au cours des derniers mois. Petit à petit, le nord du Mali se vide de sa population. Si nucun accord n'est conciu entre le gouvernement de Bamako et les «hommes bleus», l'Afrique coonaîtra une guerre de plus. Celle que préparent, dans les pays où ils sont repliés, ces grands nomades, déterminés à oe plus se voir contester leur droit à la diffé-

GEORGES MARION

(1) It existe, aujourd'hui, outre le MPA, deux autres mouvements rebelles: Le Front populaire pour la libération de l'Azawad (FPLA) et le Front islamique de l'Azawad (FIA), installé en Mauritanie, qui groupe les Meliens d'origine

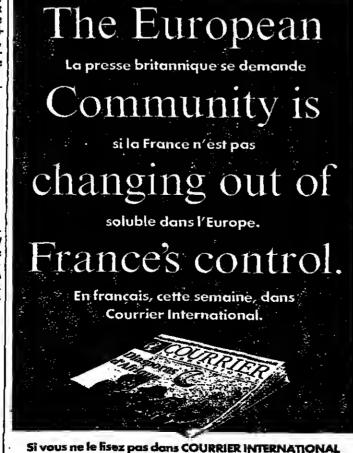

vous ne le lirez igmais.

# La réforme de l'administration territoriale fait resurgir la querelle de l'enseignement privé

ture, par l'Assemblée nationale, du projet de loi d'orientetion relatif à l'administration territoriale de la République, qui devait s'achever samedi 30 novembre, a été marqué, vendredi, par un long débat à caractère idéologique sur deux emendements introduits par le Sénat ; le premier e trait à la régionalisation des universités, le second à eux établissements d'enseigne-

députés o'étaient pas encore entrés, vendredi soir, dans le cœur du projet de loi relatif à l'administration territoriale de la République, préparé à l'ori-gine par l'ancien ministre de l'inté-rieur, M. Pierre Joxe, et repris en héritage par M. Jean-Pierre Sueur, re d'Etat chargé des collectivités locales. Une seule des nouvelles dispositions introduites dans le texte pour cette deuxième lecture à l'Assemblée nationale a déjà été adoptée : la création d'un fonds de correction la création d'une dotation de dévelopl'eide des collectivitée loceles des déséquilibres interrégionaux. Cette mesure, proposée par M. Robert Savy (PS, Haute-Vienne), vise à instaurer

les plus riches et les régions les plus pauvres. En 1992, cinq régions (liede-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alsace, Haote-Normandic) reverseraient ainsi, au total, quelque 300 millions de francs à sent régions de métropole (Auvergne, Bretagne, Corse, Nord-Pas-de-Calais, Midi-Pyrénées, Limousin, Poitou-Charentes) ainsi qu'aux quatre régions

Les autres mesures nouvelles, dont pement rural, préparée par des députés tels que M. Jean Briane (app. UDC, Avcyroo) ou le socialiste un système de péréquation, fondé sur M. Augustin Bonrepaux (lire l'encadré

avant le vote sur l'ensemble du projet

de ce projet, qui porte à la fois sur la déconcentration des services de l'Etat, les droits nouveaux des citoyens er matière de démocratie locale et la coopération intercommunale - et qui répood eussi eox vœux les plos récents du président de la République, selon lesquels «il faut corriger les erreurs de parcours » des lois de déceotralisation (le Monde du 30 novembre), - les députés ont pré-féré s'attarder sur la régionalisation des universités et, surtout, sur cet autre amendement, introduit par le at, destiné à permettre aux collec tivités locales de concourir aux investissements des établissements d'ensei-gnement privés.

#### L'hypothèse de l'école coranique

Il s'agit là, il est vrai, d'un point de clivage essentiel. La droite réclame une modification de la loi Falloux du 15 mars 1850, seion laquelle les subventions des collectivités à un établis sement d'enseignement privé ne peuvent excéder le dixième des dépenses annuelles de cet établissement, « C'est un anachronisme inacceptable, a jugé M. Jacques Barrot, président du groupe UDC. Un président de conseil général peut tout faire aujourd'hui, tout subventionner, sauf une école pri-vée sous contrat » «Il faut adapter la législation à la logique de la décentra-lisation», e ajouté M. Philippe Vasseur (UDF, Pas-de-Calais), tandis que M. Piecre Lequiller (UDF, Yvelines) apportait cette précision : «On ne lemande pas un sou à l'Etat, on

demande un droit. Désormais divisés sur cette question délicate (le Monde du 28 novembre), les députés socialistes se sont prudemment réfugiés derrière cette position de principe : on ne saurait modifier un équilibre hérité de 1850 à la faveur d'un amendement sur un projet de loi relatif à l'administration territoriale. «Cela est prématuré, car quelle serait, demain, votre attitude devant l'ouverture d'une école corani-que?» e affirmé M. Bernard Derosier (PS, Nord). « Il faut résister, de part et d'autre, aux assauts du doematis e plaidé M. Christian Pierret (PS. Vosges) eveot d'être vivament applaudi par la droite pour avoir reconnu que «la diversité sociale de

ment privė est aussi grande que dans l'enseignement public ». Quelque peu embarrassé, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, M. Sucur, a assuré que «le gouverne ment attachera une importance parti-culière aux propositions du Parlement, dès lors que sera respecté le principe d'égalité », mais, a-t-il ajouté, il o'est « pas correct intellectuellement de subordonner l'adoption d'un texte sur l'intercommunalité et la solidarité nuale à l'adoption de dispositions relatives à l'enseignement priré». L'engagement o'était évidemment pas suffisant pour obtenir une gocleoogoc complaisance du groupe centriste. M. Barrot e manifesté son méconten-tement par une manouvre de retardement destinée à vérifier le quorum qui, naturellement, à la veille d'un weck-end, était fort loin d'être atteint. Ce n'est donc que dans la soirée que l'amendement du Sénat sur l'aide à l'enseignement privé a été rejeté, par 303 voix (PS et PC) contre 270.

JEAN-LOUIS SAUX

Lire aussi page 15 un entretien avec M. Georges Chavanes, député (UDC) de la Chareste, maire d'Angoulême. □ Le Sénat adopte le budget de la recherche. — Le Sénat a adopté, vendredi 29 novembre, les crédits de la recherche. Le vote a été acquis grâce aux voix de l'Union centriste, du PS, du Rassemblemeot démocratique eoropéen ct des noo-inscrits. Le RPR, les Républicains et indépendants et les ommunistes ont voté contre. A l'Assemblée nationale, ces crédits avaient dû être réservés fante de majorité. Il s'agit du troisième budset adopté par les sénateurs, après

27 novembre, et celui de la Légion d'honneur, le 29. M. Poher s'inquiète du rôle des Parlements. – M. Alain Poher, président du Sénat, a émis, vendredi 29 novembre, à la suite d'un entre-tien svec M. François Mitterrand à l'Elysée, le souhait que «le rôle des Parlements» dans la construction de l'Europe soit affirmé lors du sommet de Maastricht,

celui des DOM-TOM,

### M. Bonrepaux, député des champs

A onze ens. dans son petit village de l'Ariège, il gardeit les vechee « comme tout le monde » et rêvait de se « faire egriculteur », mais, victime d'une précoce agilité en mathé-metiquas, qui lui valut d'étre rapidement expédié en pension pour y poursuivre ses études, Augustin Bonrepeux, né le 11 août 1936 à Perles-et-Castelet, est devenu, un peu malgré kui, professeur de physique et de chimie à l'Ecole normale de Foix. Quand on est consailler général du centon d'Ax-lea-Thermes où se tient, en septembre, une des grandes foires qui accompagnent la fin de l'estivage pyrénéen, on n'en reste pas moins un petit peu agriculteur, même si l'on n's pas les

Elu député eocialiste de l'Anège en juin 1981, réélu en 1886 et en 1988, Augustin Bonrepaux, maire d'Orlu depuis 1966, défend ses quailles eu Psisis-Bourbon, « Il y a des menifestetions en feveur de l'ours des Pyrénées, meis je connais une autre espèce en voie de disperition. Des éleveurs, il n'en restera pas beaucoup en montegne, » Grend emateur de questions fiscales, ce militent discipliné n'hésite pes, pour cette cause, à ferrailbudget, M. Michel Charesse, Tenace, le député se fait alors maquignon, «Quand on n's pas beaucoup d'argent, eutent le mettre au bon endroit. On s'engueule, des fois, avec Charasse et, en général, c'est moi qui al raison», assure-t-il, avant de se Isncer dans un exposé sur les limites de l'ellégement de le taxe sur le foncier non bâti.

Habituellement préoccupé par le situation difficile des éleveurs d'ovins, Augustin Bonrepaux e pris la pleine mesure de l'effondrement des cours de la viande bovine et de la lassitude des éleveurs-en arpentant les ellées

du foirsil d'Ax-les-Thermes. «Les bêtes ne sa vendent pas, reppporte-t-il. Les agriculteurs ne pourront pas, pour autant, les garder cet hiver. » Au plus fort des flambées paysannes de cet automne, le député e fait le plient les réunions euxquelles assistelent des éleveurs studieux qui s'empreeeeient, ensuite, d'aller brûler dans le nuit quelques pneus devant la préfecture...

#### « Pas le temps d'attendre »

M. Bonrepaux est pertagé veurs et la rigueur des chiffres. « Les peveens pensent au'on pourrait leur permettre de vendre leurs produits à un meilleur prix, meis le merge est l'hémicycle, il défend les mesures prises par le gouvernement, «Dans certains cas, pour les petits éleveurs de bovins elles peuvent représenter 10 % de leur revenu, relève-t-il, c'est quend même intéressent. » Fevoreble eux eides directas, «parce qu'on n'e pas le temps d'ettendra », il assure : «Même si cela ne va pas faire plaisir, je suis certain qu'en volume, les eides à l'agriculture sereient peut-être suffisentes si elles étaient mieux ciblées. »

Augustin Bontepaux ettend depuis longtemps la création de la dotation de développement rutel, discutée samed! 30 novembre, per l'Aesemblée nationale, pour sauver sa montagne et les bergers qu'il rencontre au cours de randonnées. « Je dors perfois dans leurs refuges, on se parle en occitan et on se comprend», ejoute-t-il, pensif, devent la photo d'un de son bureau de député.

· GILLES PARIS

## La préparation

# En Languedoc-Roussillon. le Front national veut un «accord écrit» avec M. Blanc

L'approche des élections régionales contraint M. Jacques Blenc (UDF-PR), président du conseil régional du Languedoc-Roussillon, à réfléchir sur se future stretėgie vis-à-vis du Front national, evec lequel II gàre le région depuis 1986. M. Blanc est soumis à la pression de certains de ses emis, opposés à tout accord, et à celle de M. Jeen-Cleude Mertinez, tête de la liste d'extrême droite dans l'Hérault, qui e réclamé, le 27 novembre, un « accord écrit » avec la droite.

> MONTPELLIER de notre correspondant

M. Blanc avait réussi, jusqu'à présent, à cantonner le Front national dans un rôle secondaire, la moitié de ses huit élus de 1986 ayant, d'ailleurs, quitté le parti de M. Le Pen an leurs, quitté le parti de M. Le Pen an cours de leur mandat régional.
M. Blanc avait alors à ses côtés M. Alain Jamet, responsable départemental du parti d'extrême droite, et non pas M. Jean-Claude Martinez, dépoté européen, qui, à maiores reprises, o'a pas caché son antipathie envers le président de la région.

Il y a presque six ans, l'accord passé entre M. Blanc et les élus lepé-nistes s'était couclu dans une relative nistes s'etait condu dans une relative discrétion svec un parti en quête de respectabilité. Tel o'est plus le cas après les récentes propositions formu-tées par M. Bruno Mégret sur l'im-mignation. M. Blanc a senti le piège : il s'est empressé d'envoyer à la presse locale un communique condamnant ement tout retour sur les vigourcusement tout retour sur les naturalisations acquises et tonte ségrégation sur le territoire français. Il ne cesse d'enfoncer le clou en rappelant la nature de ses rapports svec les élus d'extrême droite. «Ce sont eux qui viennent à moi, et non l'in-verse», martèle-t-il en assurant de sa volonté de ne jamsis céder sur le terrain des valeurs.

Persuadé que l'accord de gestion

sigoé co 1986 sera recooduit, le Front national s'estime en position de force pour poser ses conditions, sans tootefois préciser lesquelles. «Lorsqu'on parle d'un nouvel accord, on pose toujours la question à M. Blanc; mais qui vous dit que nous accepterons de le signer s'il ne fait pas de nouvelles concessions? observe M. Jamet. En mars prochain, notre position sera plus forte, et lui, il se retrouvera certainement amoindri.» M. Martiocz coofirme: «S! M. Blanc refuse de nous écouter et de signer un accord écrit, il retrouvera, alors, son cabinet médical de Marvejols. Il ne peut pas prendre cette res-ponsabilité. Cela supposerait qu'il ne veuille plus être président et cela ren-drait la région ingérable.

#### Une ouverture en direction des Verts

Dans un entretien accordé au Midi Libre, M. Blanc dévoile une partie de son jeu: «Le bureau doit être consti-tué à la proportionnelle. Nous respec-terons la loi avec tous ceux qui le souhaiteront.» Sans envisager a priori un accord de gestion écrit, il précise : «L'objectif est au minimum d'obsenir une majorité relative. A partir de là, ceux qui accepteront mon programme et woudront participer à la gestion seront les bienvenus, à condition qu'ils ne fassent aucus chantage et se

posent aucune exclusive. M. Martinez dit ce qu'il veut, mais il a y aura aucun engagement de ma part. » M. Blanc se doit aussi de rassurer certains de ses amis politiques. M. Jean Bousquet, dépuné (apparenté UDF), maire de Nîmes et président du comité de soutien à M. Camille Lapierre (UDF), tête de liste dans le Gard, affirme que « le Front national card, antinie que «le Proti hationai ne peut et ne pourra jamais espérer un accord avec nous». Selon lui, «1992 ne saurait être 1986». Face à la pression de l'extrêma droita, M. Blanc tente de se ménager une ouverture eo direction des Verts, qu'il «respecte» et qui, dit-il, «rejoi-gnent beaucoup de [ses] préoccupa-tions».

JACQUES MONIN

Une liasse d'amendements à la mein, M. André Rossinot (UDF, un département ou à une ville n'est Meurthe-et-Moselle) s'est indigné, vendredi 29 novembre, à l'occasion d'une suspension de séance, de ce qu'il e appelé des opérations de « débauchage », entreprises pour tenter de dégager une mejorité favorable à l'adoption du projet de d'un texte. «C'était un très grand loi sur l'administration territoriale de la République, «Dans une période professionnel», e-t-il admis en de difficultés pour le Parlement, ce sont là des méthodes de fin de règne, qui n'honorent ni çeux qui s'y prêtent, ni ceux qui ont envie d'eccepter», e décleré l'encien ministre des relations avec le Parle-

L'octroi d'avantages particuliers à aux communes des territoires d'oucertes pas une pratique nouvelle. M. Rossinot e rendu hommage, à ca propos, au conseiller de l'ancien premier ministre, M. Guy Carcassonne, qui e était fait une spécialité d'obtenir, è l'occasion, les ralliements nécesseires à l'edoption

Cependant, il semble qu'un nouveau pas ait été franchi : plusieurs amendements au projet du gouvernement portent elnsi, expressément, sur la majoration de la dotation globale d'équipement attribuée

tre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ou sur le versement trensport perçu psr le

ment du député (UDC) de Saint-Pierre-et-Miquelon, M. Gérard Grignon, qui dispose que ela commune de Miquelon-Langlade bénéficie de plein droit, chaque année, d'une attribution de deux millions de francs » (1).

(1) La commune de Miquelon-Langlade compte 626 habitants.

#### LIVRES POLITIQUES

ment de M. Jacques Chirac.

pendant plueleurs ennées, deux journelistes, l'un soviétique, l'eutre eméricain, ont France », forcément différente de celles qu'en ont les eutochtones et, surtout, de le signification que sous-tendaît la célèbre formule du

général de Gaulle. Kirill Privalov e débarqué à Paris en 1984, comme correspondant de la Literatoumele Gazeta. Sept ens plus tard, il décrit le France telle qu'il l'e vue de ees yeux de «Soviets, telle qu'il e eppris à l'aimer, ce qui n'exclut ni la lucidité ni le causdoité. Il e délibérément choisi le parti pris de l'ernour, de l'humeut et de l'humout pout esquisser un parallèle entre see deux patries, celle d'origine et celle d'adoption.

Dans cette série d'observetions,' d'enecdotes et de jugements, menée au grand galop, on apprend, per exemple, que les files d'attente de concommeteurs dans l'ex-URSS cont empreintes de chaleur humaine et de camaraderie, tendie que celles qu'il e connues à la préfecture de Paris, comme résident étrenger, exprimaiant la souffrance et le solitude. Kirill Privalov e découvert chez nous, non sans stupéfaction bureaucratie, une autre nomenklatura. Ce n'est pas pour rien, a-t-il emèrement consteté, que le bureaucratie est un concept d'origine frençaise. Une grende partie du pays en vit et e'en accommode fort bien. « Détail curieux : chez les Français, écrit-il, le désir de complaire eux eupérieurs ne prend pas de forme humiliante. En faisent prauve de eon zèle dans son service, le fonctionnaire françeis ne s'ebaisse pae, ne lèche pas les bottes de ses chefs et ne sombre pas dens l'agita-

Autre différence avec l'URSS si celle-ci « offrait l'image classique d'une nomenklatura de parti, la France offre l'image non moins cissaique d'une nomenkisturs d'Ere/ s à laquelle, eelon l'auteur on adhère volontiers, ce qu'ont fait une bonne moltié des hommes policiques d'eujourd'hui. Plus précisément, note-t-il. Isa « soixente-huitarde » qui sont

D. JACQUART LA MEDECINE ARABE

MAISONNEUVE ET LAROSE

ET L'OCCIDENT MÉDIÉVAL

ł.

# Certaines idées de la France

venus à la politique officielle. En conclusion, Kirill Privelov déclare préférez dans l'apport français le messege voltairien plutôt que le modèle napoléonien.

C'est à dessein que l'on emploie les termes d'apport, de message et de modèle, car ile participent d'une certaine Imege transcendentele de le Frence, celle-ci étant considérée comme une entité supérieure à la somme de see pertiee. Ici entre en lice Richard Bernetein, encien correspondent du New York Times à Paris, de 1884 à 1887, Il e rassemblé les fruite de ses nombreuses enquétes et de se connaissance de notre pays pour tenter d'en tracer un portrait psychologique. La thème principal de son ouvrage se résume ainsi : «L'événement majeur de l'histoire récente de ce paye est son combat achamé, inlassable et même, je crais, admirable, contre son pasesge à l'étet d'encienne grande puissance. C'est la répuonance des Français à renier leur foi dans la supériorité de leur

Richard Bernstein mérite d'étre suivi dens son enelyea car, si relle décoiffes, comme on dit. elle n'est iamsis sgressive, eu contraire, et ne dérange que par ce qu'elle condent de bon sens. de réalisme et de eympethie. L'auteur parvient è nous faire partager se perplexité devent cee concepts familiere dernière lesquels nous nous abritons: France profonde, Hexagone, franco-français, différance frençaisa I II est vrai que le rhétorique gaullienne da la grandeur at du rôla de la França dans le monda continue de fonctionner, quels que soient les responsables policiques en charge du peys, pour ls plus grand étonnement de ceux qui nous observent à l'étranger. Cette idée que la France vaut mieux que les Français tient encore la route, mais on eurait tort, selon l'euteur. de le reprocher à de Gaulle.

ANDRÉ LAURENS

« Certes, écrit-il, ce général démesuré e modelé la France à son idée, mais, bien plus encore, c'est la France elle-même qui e servi de Le peseé prestigieux continue

de peset sur le présent pout lui donner mauveise conscience et lui reprocher son déclin. La tentation est de se comporter comme s'il n'y avait pas déclin, da continuer à paraître, sauf que ce n'eet pas facile à vivre. Richard Bemstein a soupçonne les Français de commencer à se lasser de cette obligerion de grandeur » et il conclut, evec un brin de nostalgie : «Les Français, ce peuple encien, sont en train, comme un peuple neuf, de chercher leur idennité at leur équilibre ...[]Is] sont en train de devenir comme les autres, et à vive allure, car ils perdent les nombreux caractères qui, depuis deux cents ens er plus, en faisaient un peuple diffé-

rent. » Faut-il se résigner è cette dissolution d'identité dene le grand brassage mondial? Ce serait une perte pour tous. Aussi serait-on enclin è suggérer - ce qui vaut pour tous les peuples - que, afin de ne pas devenir tout à fait comme les autres, les Frençale s'emploient à conserver ce qui mérite de l'être. Qu'ils restent ce qu'ils sont vraiment, avec ce que cela suppose de particularisme, de manière de penser et de vivre, de capacité à intégrer l'apport des autres, plutôt que de prétendre

incamer ce qu'ils ne sont plus. Pour continuer d'exister, la différence française doit se renouveler conetamment au lieu de se figer dens le passé. Elle gagnerait à se vivre sereinement, è se mesure, sans s'illusionner sur sa prétendue universalité. Il eppartient aux autres de la choisir ou non pour modàle. Dens les regards portés sur la France, il y a des leçons è prandra pour les Français et leurs dirigeants, ce qui est souvent plus profitable que d'en donner.

► Un Soviet au pays de Ton-ton, da Kirill Privalov, Robert Laffont, 270 pages, 110 F. Fragilità de la France, de Richard Barnstein, Frençais Bourin, 410 pages, 145 F.

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT Le Monde CHAMPS ÉCONOMIQUES

# Un entretien avec Mme Marie-Noëlle Lienemann

« La conjonction du présidentialisme et du scrutin majoritaire aboutit à l'absence de tout projet » nous déclare l'animatrice de la Gauche socialiste

Mr. Marie-Noëlle Lienemann, quarante ans, député de l'Essonne, maire d'Athis-Mons, enime au sein du PS, avec MM. Julien Dray et Jeen-Lue Mélenchon (élus du même dépertement), la Gauche socialiste. Ce courant plaide pour l'alliance des socialistes et des écologistes, pour le scrutin proportionnel et pour le passage à une eVI- République», où le Parlement jouerait un rôle plus important. Elle s'en explique dens l'entretien qu'elle nous e accordé.

pute des charge

Astronomic

Market St.

and the

Association in

1978 1 P. .

. . . . . . .

e., e., ...

er e i gre

de elektrisis

1000

---

5 15 1

A .....

page of the right

oc-Roussilot.

ational vett

A STATE OF THE STA

 $(1-\frac{d-1}{2})^{-1}(f^{-\frac{1}{2}})^{-\frac{1}{2}}$ 

 $\operatorname{gr}(\mathcal{A}^{1})^{2} = \operatorname{der}(\mathcal{P}^{1})$ 

1 \* are: 11. 22

---

« Pensez-vous que l'ouverture d'un dibat eur les inatitutions réponds sux préoccupations actuelles des Français?

- François Mitterrand a eu raison de lancer ce débat. Nous sommes un pays où la politique compte beaucoup et influence nos comportements. Quand la situation politique est morose, la situation sociale et culturelle l'est aussi. Il est donc important d'avoir des institutions capables de revitaliser en profondeur uoe société que les institutions actuelles contribuent à bloquer. Le poids démesuré de la technocratie dans les mécanismes de décision est une conséquence des institutions de la Ve République, qui brident les choix

» Il y a une vraie crise de la représentation. Les citoyens ont le senti-ment que leurs problèmes ne remon-tent pas là où il faut, que leurs préoccupations se beurient à un mur et que des solutions ne sont jamais trouvées à leurs difficultés. C'est une des conséquences de l'impuissance parlementaire. Comme les députés, chargés de représenter le peuple, sont dans l'incapacité de faire entrer dans les faits les idées auxquelles ils tiennent, lo population peut légitimement se sentir sans recours autre que la manifestation sur la voie publique, et peut être la cié de voûte d'un renouveau de la politique et d'un sursaut

- La scrutin proportionnal n'ag-graverait il pas l'impuissance du

Parlement, rendu prisonnier, cette fois, des accords entre des partis - Le choix institutionnel ne doit

pas être d'opportunité. Il doit per-mettre d'approfondir la démocratie, sortir notre pays de son incapacité à se réformer et à se transformer. Nos institutions doivent être conformes aux valeurs et aux principes qui fondent notre projet. Je suis sevorable à un régime de type parlementaire parce qu'il parie sur la délibération collective plutôt que sur l'action – fut-elle éclairée – d'un seul. On ne peut réclamer une meilleure répartition du pouvoir dans l'entreprise et la société et le confier en totalité à un homme dans la Répoblique. Enfin, le régime parlementaire existe dans la plupart des pays d'Europe; certains sont stables tout en ayant un mode de scrutin proportionnel. Le régime parlementaire assure la diver-sité politique qui s'exprime dans le peuple et c'est la garantie que les décisions seront effectuées plus en écho avec les attentes - nécessairement variées - de nos concitovens.

» Pourquoi les socialistes n'ont-ils pas repris au bond la question ouverte par François Mitterrand? Cela me paraît révélateur du fait que notre parti e souffert, comme les entres, des institutions de la Ve République et qu'il est devenu le lieu d'affrontements entre clans de «présidentiables», qui n'envisagent leur existence politique que dans le cadre des institutions actuelles.

- Si on pousse votre raisonnement jusqu'au bout, ne faut-il pes revenir sur l'élection du chef de l'Etat au suffrage universel?

- Oui, cela serait nécessaire. Sans aller jusqu'au bout, il est possible de confier au président un rôle d'arbitre, mais l'exécutif doit être désigné par l'Assemblée nationale et tenir son pouvoir du Perlement, Tout au contraire, la réduction du mandat présidentiel à cinq ans renforcerait le système présidentiel. En fait, ceux qui, anjourd'hui, plaident en faveur du quinquennat souhaitent que François Mitterrand parte à la retraite à Latche. La concentration de responsabilités s un prix ; la disparition des

partis en tant que porteurs de projets et d'idées, le déclin des dynamiques collectives au profit du succès individuel. La conjonction du présidentia-lisme et du scrutin majoritaire aboutit à l'ebsence de tout projet, puisqu'il ne s'agit que d'élire un homme et de lui donner, ensuite, une majorité pour gouverner.

> Une alliance ronge-rose-vert

- Comment expliquez-vous l'hostilité des socislietss à un mode de scrutin proportionnel?

- D'abord, chacun pense pouvoir échapper, personnellement, à la débâcle de son propre parti, en comptant sur la notabilisation pour amortir le choc. Ensuite, les grands dirigeants du parti, qui visent l'Elysée, comprennent bien qu'à partir du moment où l'on met en cause le mode de scrutin pour y introduire la proportionnelle, on tente de sortir d'une situation où le fait présidentiel impose une majorité de «godillots». Il faut, alors, réflèchir an contenu programmatique et aux alliances qu'on veut nouer. Cela dérange beau-coup de monde, notamment ceux qui voudraient se maintenir au pouvoir sur la scule base du «front républi-cain» contre Le Pen. Ils nous mèneraient à l'impasse pire encore.

» S'il doit y avoir un «Bad-Go-desberg » au PS (1), e'est sur le thème écologique. Partout en Europe, les socialistes ont fait le choix stratégique d'une alliance avec les écolo-gistes. La ganche française doit faire de même, tout en s'alliant, aussi, avec ce qui était la mouvance com-muniste. C'est le rouge-rose-vert. L'alliance an coup par coup, com on l'a fait depuis trois ans, a conduit à l'immobilisme, aux faux consensus cachant de vrais désaccords.

- La proportionnatle ramànera le Front national à l'Assemblée. Est-ce souhaitable?

- Je oe crois pas que le mode de scrutio soit la bonne arme contre le Front national, Présent ou absent à l'Assemblée nationale, il a progressé. Lorsqu'il n'est pes à l'Assemblee, il partis de droite sont incités à reprendre ses thèmes pour parer ses critiques. Pour combattre le Front national, il faut être fidèle à nos principes et nons débarrasser de l'idée qu'il poserait de «bonnes questions». Ces questions n'ont rien à voir avec les problèmes réels qui engagent l'avenir de ce pays. Chaque fois qu'on fait une petite concession de principe, de forme on de vocabulaire en direction du Front national, ce sont des... «charters» de voix que l'on prépare pour lui. Moins l'alternative entre la gauche et la droite sera lisible, plus l'extrême droite fera de voix.

 Vous avez déposé, précise-ment, un « contre-projet » face au « projet » dont diseute actuellement votre parti...

- D'un vrai travail d'analyse et de confrontation avec des intellectuels le «projet» n'a su tirer aucun choix stratégique. Il constate la complexité pour justifier l'immobilisme. Qu'est-ce qu'être socialiste aujourd'hui? Quels changements voulonsnous accomplir dans la société? Avec quelles forces sociales voulons-nous nous allier? Le «projet» ne le dit

- Pourquoi ne vous êtes-vous pas entendus avec M. Chavenement et ses amis, qui étaient hostiles, comme vous, à la querre du Golfe et qui, comme vous, veulent erefonders la gauche?

- On ne va pas faire le rassemblement des mécontents... Jean-Pierre Chevenement o'a pas pris position clairement sur les institutions. Sur l'Europe, le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas fedéraliste. La renovation de la gauche passe par l'affirmation de choix d'avenir et ne saurait se satisfaire d'un retour nostalgique sur le passé. Nous avons préféré la sincérité et, je le crois,

Propos recueillis par PATRICK JARREAU

(1) C'est à son congrès de Bad-Godesberg, en novembre 1959, que le Parti social-démocrate allemand a abandonne Au cours de sa deuxième rencontre à Paris

## Le mouvement Refondations veut se doter d'une structure nationale

Les collectifs a Refondations », qui associent dans une quarantaine de départements, derrière des individualités aussi diverses que MM. Malek Boutih, Claude Cheysson, Charlee Fitermen, Max Gallo, Georges Montaron, Mgr Jacques Gaillot, M- Gisèle Halimi, Lydia Brovelli - tout ce que la gauche compte de militants decus è la recherche de nouvelles convergences au-delà des partis - se sont reunis, samedi 30 novembre à Paris. Ils entsndent, notamment, se doter d'une structure nationale.

«Si l'on vous demandait de qualister Resondations en trois mots. lesquels choisirlez-vous? » Cette question, le groupe des trente premiers signataires de l'oppel à « refonder » la gouebe, loncé en avril dernier, l'ovoit posée aux participants des leur première rencontre nationale, en juin. L'analyse des réponses evait fait apparaître une série de mots à forte charge symbolique, révélateurs, à la fois, du trouble et de l'ettente de militants en quête de boussole.

Refondations devenait synonyme d' « espéronce », de « volonte », d'a oction », mouvement porteur d'a avenir », d' a imaginotion », d'a utopie », voué à « innover », a réfléchir », œuvrer dans la alucidité», la « rigueur », en s'ancrant dans les valeurs démocratiques de l'ehumanisme», de la « justice», de la «solidarité», de la « plurolité », du « portage », de la etolé-rance », en rassemblant pour « créer l'unité », permettre da synergie ». Refondations devait être un « mourement », un acorrefour », un « forum », un lieu « indispensable », «incorruptible», une «locomotive», mais « surtout pas un autre parti », « surtout pas un super-parti de la

Le «groupe des trente» n'avait donc pas voulu précipiter le mou-vement pour éviter de reproduire une structure classique. Sept mois plus tard, les évécements le pres-sent de préciser sa démarche, et les collectifs créés un pen partout sont

plece d'un minimum d'organisa-tion structurelle.

Pour commencer, Refondations disposera d'un sceretariat parisien animé par une poignée de perma-nents et diffusera un bulletin de ieison (1).

Le «groupe des trente» souhaitait, en outre, que la rencontre du 30 novembre put permettre de lan-cer plusieurs initiatives à plus lon-gue portée. Par exemple : la prépague portee. Par exemple: la prépa-ration d'une réunion internationale de tous les «refondateurs» euro-péens, qui pourrait avoir lieu eu début de 1992; la constitution de groupes de travail thématiques; la définition d'un « projet national alternatif », capable de remobiliser toutes les composentes de la gauche déprimées par les évolu-lions du PS et du PCF et qui serait débattu lors de nouvelles assises netionales, en evril prochain.

Les orientations des animateurs de Refondations reposent sur la conviction que les résultats des prochaines élections cantonales et régionales se traduiront par l'émergence d'un nouveau paysage politi-que, dans lequel l'abstentionnisme restera important, le Front national acceptuera sa percée et la droite libérale remontera un peu la pente, tandis que la gauche, dans son ensemble, perdra encore davantage de terrain au profit des écologistes.

MM. Fiterman, Cheysson, Gallo et leurs amis estiment ainsi que, eu lendemain des élections de mars 1992, les clivages d'eujourd'hui seront devenus démodées parce qu'il n'y aura alors plus que, d'un coté, le Front national, et, de l'autre, le «front du refus» de tous ceux qui rejettent les idées et le programme de M. Le Pen, ils se projetteot donc, dès maintenant, dans la perspective de cette bipolarisetion d'un nouvesu type, en revendiquant, à l'écart des urnes, l'héritage spirituel et politique d'un PS et d'uo PCF dont ils constatent qu'ils sont impuissants à « sortir le pays de lo crise où il s'enfonce».

ALAIN ROLLAT

(1) Ce socrétariat est installé au 33 la rue du Fanbourg-Montmartre, 75009 Paris; tél.: 47-70-08-92.

des élections régionales

# A Marseille, une partie des conseillers municipaux socialistes s'opposent à M. Vigouroux

29 novembre, au conseil municipal de Marseille, entre le maire, M. Robert Vigouroux, et une partie des élus socialistes de sa majorité. Samedi, le maire a retiré leurs délégations à dix conseillers, dont cinq adjoints.

de notre correspondant régional

Pour des raisons d'économie budgétaire, M. Vigouroux a décidé de revenir sur la gratuité des trans-ports publics, accordée en 1982, par la municipalité Defferre, à l'enpar la municipalité Defferre, à l'en-semble des troize mille agents municipaux de la ville. Le maire a fait valoir que cet avantage avait été déclaré « illégal » par la cham-bre régionale des comptes et qu'il s'agissait, en fait, d'un « privilège », contraire aux principes de l'égalité et de la solidarité entre les Marseil-lais (1). « Ces 150 francs par an, a-t-il ajouté devant le conseil muni-cipal, ne représentent que 11 francs par mois, c'est-à-dire moins que le prix d'un kilo de clémentines. Alors, a-t-it ajouté à l'adresse de ses parti d'ajouté à l'adresse de ses contradicteurs, il faut faire cesser ces attaques politiciennes à

M. Vigouroux a ajouté, cepen-dant : « Moi j'assume mes respon-sabilités. Vous avez été étus sur la liste Majorité-Marseille et pas sous l'étiquette socialiste. Nous avons fait un serment entre nous, mais un serment peut se rompre. Dans ce cas-là, je suis pour un divorce à l'amiable. » Finalement, treize membres du groupe socialiste ont wembres du groupe succame du voté contre le rapport, ainsi que les trois autres membres du PS non intégrés à ce groupe - MM. Michel Peast, Lucien Weygand et Jean-François Guérini, - les deux élus: communistes et le groupe du Front communistes et le groupe du Front partition aux l'oraposition. communistes et le groupe du Front
national, alors que l'oppositioo
UDF-RPR s'est absteuve. Au cours
UDF-RPR s'est absteuve. Au cours
listes membres de la majorité
listes membres de la majorité
nausicipale avaient été discrètenausicipale avaient été discrète-

Un conflit a éclaté, vendredi ment avertis, par des billets émansnt de fidèles du maire, que celui-ci considérerait le rejet de la délibération comme «une déclaration de guerre» et que ceux qui voteraient «contre» risquaient de « perdre leurs délégations ».

Cette première fracture au sein

de la majorité municipale ne paraît pas étrangère aux propos tenus par M. Vigouroux, récemment, sur Télé-Monte-Carlo. Le maire de Marseille evait notamment déclaré qu'il n'avait e aucun argument pour dire que la gestion du conseil régio-nal [par l'UDF-RPR et le Front national] est une mauvaise ges-tion s. Il n'avait pas écorté un tion ». Il n'avait pas écorté un « rapprochement » avec M. Jean-Claude Gaudin, en précisant que cette hypothèse est « peut-être possible dans le futur » et qu'il « l'espère personnellement (...), à condition de ne rien abandonner de ses idées ». Pour M. Charles-Emile Loo, maire (PS) du cinonième ex-Loo, maire (PS) du cinquième sec-tent, M. Vigouroux devient « insai-sissable dans ses propos comme dans ses actions ». M. Michel Pezet a évoiné, pour sa part, eun vériu-ble dangers, de voir le maire de Marseille, se placer sur le terrain d'une rivalité purement person-nelle » (sous entendu, par rapport à M. Bernard Tapie).

Des incidents se sont produits. ce même vendredi, devant la mai-rie où les syndicats FO (majori-tuire) et CFDT avaient appelé le personnel communal à une mani-festation. Des barrières ont été renversées, et les CRS ont brièvement chargé les manifestants. Des œufs ont été lancés contre la façade de la mairie, et let agents municipaux, au nombre de huit cents, ont réclamé, à plusieurs reprisés, là réclamé, à plusieurs reprises, là démission de M. Vigouroux.

GUY PORTE

# COMMUNICATION

Avant l'examen d'éventuels plans de reprise

### «La Truffe» a déposé son bilan

directenr-fondateur du quotidien lancé le 30 septembre, M. Jean Schalit, a annoucé aux soixantequinze salariés qu'il allait déposer le bilan du journal. Compte tenn des problèmes financiers et de l'érosion de la diffusion, la paru-tion avait été suspendue dix jours au paravant (le Monde du 19 novembre). « Il nous restoit quand même l'espoir d'une reprise. Aujourd'hui, c'est la déception », confiaient physicurs journalistes.

En début de semaine prochaine, le tribunal de commerce de Paris devrait nommer un administrateur judiciaire. Les éventuels plans de reprise du titre pourront ensuite être formulés. Si le producteur Daniel Toscan du Plantier, PDG d'Erato, semble avoir définitive-ment renonce à réunir des investisseurs décidés à relancer la Truffe, les deux eutres candidats, MM. Gérard Tonati et Robert Lafont, restent sur les rangs (le Monde du 29 novembre).

Un rachat du titre après le dépôt de bilan offre l'intérêt de ne pas devoir endosser le passif financier du journal, évalué à douze millions de francs. Et le seul titre la Truffe, qui bénéficie selon M. Lafont ed'une image de quotidien indépen-

M. Louis Gérard quitte les édi-

tions Casterman. - M. Louis

Gérard, directeur d'édition chez

Casterman et président de groupe littérature de jeunesse an Syndicat

national de l'édition, quitte la mai-

son d'édition, qui publie notam-

ment les albums de Tintin, Quick

er Flupke, Corto Moltese, etc.

M. Gérard est entré en 1947 chez

Casterman et y a effectué toute sa

carrière. En plus de ses fonctions

d'éditeur, il y a dirisé le mensuel A

Suiwe, l'un des rares magazines de

bande dessinée de qualité encore existant. M. Louis Gérard a favo-

risé la création et le développement

du Salon international de la bande

dessinée d'Angoulème (SIBD), dont

il est administrateur.

Fin de semaine noire pour la dant, d'enquêtes et d'investigation », Truffe. Vendredi 29 novembre, le ne devrait pas être trop coûteux : des titres de quotidiens comme Matin de Paris ou le Sport out été vendus respectivement, ces dernières années, 50 000 et 100 000

M. Touati, éditeur de presse spécialisée et professionnelle, souhaite lancer un hebdomadaire et utiliser le « savoir-faire » des salariés de lo Truffe. Quant à M. Robert Lafont, PDG du groupe Entreprendre (qui publie notamment le mensuel du même nom), il envisage de relancer la Truffe sous la forme d'un hebdomadaire ou d'un bihebdomadaire, en gardant la ligne rédactionnelle mais en la «clarifiant». M. Lafont estime que l'opération de relance du journal doit être menée rapidement. Désireux d'être l'actionnaire majoritaire, il continue cependant à discuter avec M. Jean Schalit sur son éventuelle participation à la relance du titre. Le PDG d'Entreprendre pourrait racheter à la fois le titre, le matériel informatique et réembaucher une partie des sala-riés. Mais il lui reste à faire partager son interêt pour la Truffe à ses proprez netionnaires, dont la Baneri (groupe BNP) et le Crédit agricole.

u Incideets à l'Imprimerie de « Moade » : protestation de M. Neiertz. - M. Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat aux droits des semmes et à la vie quotidienne, estime « stupéfiant » l'arrêt de travail observé à l'imprimerie du Monde (le Monde du 29 novembre) a parce qu'est employée dans l'atelier d'expédition une semme, dont la qualification est égale à celle des autres membres de l'équipe». Dans un communiqué, Mª Neiertz juge e scandaleux que des syndicalistes basouent ainsi le code du travail (article L-123 1), qui interdit toute discrimination sondée sur le sexe» et e ossure lo jeune femme employée au Monde de la solidarité de toutes les Françaises ».

#### **MOTS CROISES**

PROSLÈME Nº 5662

HORIZONTALEMENT

1. Une femme qui peut tirer le couverture à elle. Les fines ne sont pas mauvaises. - Il. Coule en Afrique. Très régulier. Lui. - Ill. Qui peut facilement se tordre. Le camphrier et le cannetier. - IV. Pronom. Dans une

confiserie provençale.
Apperue. – V. Reproché à des gens qui e'occupent trop de leur famille. – VI. Mot qui peut faire venir le berger. Son coup peut porter loin. – VII. Un flacon à parfum. Ousnd on est au plus bas. – VIII. Bien VIII sur lee dents. Utile sur le billerd. – X 12 Paux procurer un confiseria provençale. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 12 13 14 15

XI. Un point sur le carte. Donna de quoi se défendre. Utile au leboretoire. Dieu. -XII. Creyon rouge. Au fond d'un perc. - XIII. Difficulté. Objet de question. Imiterei un bossu. XIV. Où il n'y e eucun excès. Pré-senté sur un plateau. – XV. Coupés avec les dents. Rester dans l'obs-

VERTICALEMENT

 On ne peut pas dire que ça ne vaut pas un clou. Quand ile sont gros, l'arrivée n'est pas très discrète. – 2. Peut devenir mère quand elle est vauve. Massif. Seul de sa couleur. - 3. Cité à Paris. Peut être essimilé à une prise de bec. Note -4. Des choses qu'on e dans le sang. Pour tirer le fil. - 5. Un coureur. Pour faire la peau. Préposition. - 6. Point de départ. Mesure. Prêter un couvert. - 7. A droit aux meilleurs morceaux. C'eat parfois envoyer au diable. - 8. Préconisa l'entente entre catholiques et réformés. Comme une pierre. - 9. Traiter comme un méchant loulou. Adverbe. - 10. Cri eur un âne. Conjonation. On l'a dens le nez quand elle est noire. Saint. -11. Pris pour aller plus loin. Saint, est vraiment dorée. Est inhospita-lier. - 12. Il faut être un pied pour aller se fourrer là-dedens I -13. Peut a'inquiéter quand il v a un mieux, Nucléaire, c'est une forte tête. Au bord de la combe. -14. Patrie de philosophes. Un vul-



Riposta brutalement. - 15. Donne de la force. Le grend n'eet pes

Solution du problème nº 5661

**Horizontalement** 1. Dondeine. - II. Eveillera. -III. Vu. Alfer. - IV. Olé I Oulen. -V. Uélé. Tu. - VI. Astique. -VII. Mon. Io. - VIII. Er. Etne. -IX. Mera. Ral. - X. Toumevis. -

Verticalement

1. Dévouement. - 2. Ovule. Onon. - 3. Né. Elan. Eu. - 4. Dia I Es. Erra. - 5. Alló I Tizans. - 6. Illu-sion, Es. - 7. Néel. Arve. - 8. Erratum. Ain. - 9. Nue. Mise.

20 EXPOSITION MINERALOGIQUE VEND. 29 - SAM. 30 NOVEMBRE (12 · 18 h) |10 h & 18 h) DEMANCHE 1er DECEMBRE (10 houres à 19 houres) VENTE - ECHANGE

FOSSILES - BIJOUX

PIERRES PRECIEUSES HOTEL PULLMAN SAINT-JACQUES 17, bd Saint-Jacques, 75014 PARIS

# M. Bianco se déclare prêt à «solliciter le Parlement» pour une éventuelle réforme du code de la nationalité

M. Jean-Louis Bianco, ministre des affaires sociales et de l'intégration, a déclaré, vendredi 29 novembre à Nantes, que la gouvernement était prêt «à solliciter le Parlament » pour une réforme du code de la nationalité qui ne boulevereerait pee l'équilibre actuel. Il souhaite que l'acquisition de la nationalité française soit marquée par une cérémonie destinée à « accueillir les nouveaux citovans a. au cours de laquelle le maire leur remettrait un livrat rappelant eurs droits et devoirs **NANTES** 

de notre envoyé spécial

Faut-il modifier les conditions d'acquisition de la nationalité française? Le gouvernement, qui s'est contenté jusqu'ici de répliquer au coup par coup à la droite, a fini par passer à la contre-atlaque. Après evoir consulté les leaders de l'opposition, Mac Cressoo a récemment annoncé la réouverture du chantier de la nationalité. M. Bianco est donc entré dans le vif du sujet, vendredi 29 novem-

bre, en clôturant un colloque sur le

droit de la nationalité, organisé par

sa Direction de la population et

Evoquant son attachement à l'identité française, «celle des livres d'histoire de lo III» République», celle qui repose sur « le messoge universel odressé oux outres », M. Bianco a jugé « irresponsoble

(...) de prétendre douter » de cette identité au moment où les Français, fragilisés par les bouleversements du monde, « s'interrogent plutôt sur leur avenir ». « L'issue n'est pas dans le retour à la période vichyste ou dans le fantasme du sang bleu », a-t-il poursuivi, après avoir insisté pour que nationalité et immigration demeurent deux

Dès lors qu'a accueillir dans la nationalité est un signe de santé» pour la France, cette onération ne peut evoir lieu, comme aujour-d'hui, en catimini par la communication banale d'un document edministratif derrière un guichet. Cette formule autorise toutes les démagogies, notamment eelle autour de la nationalité dite « automatique ». Les jeunes nés en France de deux parents étrangers, nés eux-mêmes à l'étrenger, deviennent en effet français sans formalités à leur majorité, à condition d'avoir résidé sur le territoire depuis cinq ans au moins, alors que s'ils veulent refuser la nationalité on exige d'eux une démarche.

Large accord?

Pour donner no peu de solennité et de convivialité au passage dans la nationalité, les nouveaux citoyens français pourraieot être accueillis à la mairie de leur domicile à l'occasion d'une petite cérémonie, au cours de laquelle leur serait délivré on certificat indiquaot leurs droits et devoirs. M. Bianco s'est dit aprêt à souie-

nir » les maires qui, comme celui d'Aix-en-Provence, organiseraient ce genre de réception pour tous les nouvenux Français de l'année, qu'ils soient naturalisés, fils d'étrangers ou époux de Français acquérant la nationalité.

Faut-il aller plus loin que cette innovation formelle déjà recommandée en 1989 par la commission de la nationalité? Fermement opposé à toute modification de fond notamment celle qui remettrait en enuse le droit du sol M. Bianco n'a cepcodant pas écarté un toilettage du code de la nationalité, souhaité par la commission Marceau Long. «Le gou-vernement est prêt à solliciter le Parlement sur un tel suiet, dans le respect des différences et des divergences, s'il apparaît qu'une large majorité de parlementaires s'engage à mener ce débat dans des conditions comparables à celles qui ont présidé aux travaux de la commission de la nationalité.»

Concrètement, il pourrait s'agir par exemple de permettre à un mineur de seize ans, né en France de deux parents étrangers, d'acquérir la nationalité sans le consentement de ses parents. L'entrée dans la nationalité pourrait aussi faire l'objet d'un ecte positif plus marqué, et les possihilités de réintégration dans la nationalité française offertes aux étrangers nés dans les aneienoes eolonies avaot leur accession à l'indépendance pourraient être stoppées en 1995.

PHILIPPE BERNARD de la police française en date du

POLICE

A cause d'une « fuite » émanant de policiers français

# Une liste de 85 opposants au régime de Beyrouth a été transmise aux autorités libanaises

Ils sont soixente-sept Libanais, douze Françaie et six
Maghrébins. Ila ont vingt-cinq
ans en moyenne. Le 21 octobre,
ils manifestaient à Paris contre
la visite du président libaneis,
M. Elias Hraoui, avant d'être
interpellés par des policiers perisiens. La liste de leurs noms est
aujourd'hui entre les mains de
la police libanaise, à cauee
d'une «fuite» en provenance de
policiers français.

Un document à en-tête de la Direction générale de la sûreté générale» de Bevrouth fixe le sort de ces jeunes opposants résidant en France, « Nous requérons l'arrestation des ressortissants libanais (suivent leurs nom, prénom, date et lien de naissance) et leur présentation devant le Bureau des investigations pour application des mesures appropriées », peut-on lire. « L'accès du territoire sera interdit aux ressortissants français suivants (...), aux ressortissants tunisiens suivants (...), aux ressortissants algériens suivants (...), et à lo ressortissonte marocaine», poursuit cette circulaire datée du 13 novembre et siguée par le directeur général de la sûreté générale, M. Raymond Roufayel, un collaborateur du ministre de l'intérieur, M. Sami Khatib, luimême réputé proche de Damas. Rédigé en arabe, le document porte la référence d'une « lettre émanant

21 octobre 1991», le jour même de la manifestation.

Véronique, dont le nom figure sur la liste, participait ce soir-là à un rassemblement contre la participation du président Hraoui nu banquet organisé par ses partisans an palais de Chaillot. Comme d'autres sympathisants du Rassemblement pour le Liban, un regroupement d'assocations favorables au général Aoun, elle avait en poche des œufs et des tomates qu'elle souhaitait jeter sur le « président fantoche ».

« Une honte pour la police»

Mais les policiers parisiens sont intervenus. «Ils nous ont fait monter dans des cars et ils nous ont emmenés jusqu'à un commissariot», raconte la jeune femme, Arrivés vers 22 h 30 dans le service de police de la rue de Courcelles (hnitiéme arrondissement), les quelque quatre-vingts manifestants se sont réchauffés en chantant l'hymne libanais pour patienter jusqo'à leor libération, vers 2 heures du matin. «Nous avions été fouillés, se souvient la jeune femme, et les policiers avaient pris nos papiers d'identité pour noter notre état-civil.»

«L'ordre dans lequel les noms apparaissent sur le document de la Sûreté générole libanoise est le même que l'ordre dans lequel ont été enregistrés les vérificotions d'identité», dit M. Simon Abiramia, interpellé lui aussi ce soir-là. Président du Rassemblement pour le Liban, il affirme être entré en possession du document en question grâce-à des complicités à l'intérieur des services administratifs libnnais. « Lo possession de ces Informations por la police du régime met en danger la sécurité des personnes qui ont manifesté et lo sécurité de leurs fomilles restées dons un Liban sous dominotion syrienne, souiigne-t-il. Mais nous ignorons s'il s'agit d'une initiative isolée d'un policier français, ou d'une entente diplomatico-politique

entre les deux Etats, » An ministère de l'intérieur, on ne doute guère que les renseignements ayant atterri sur les bureaux de la police libanaise proviennent des contrôles d'identité effectués un mois plus tôt à Paris, «Il ne s'agil pas d'un document farfelu puisqu'il s'appuie bien sur un travail effectué par les policiers francais », coofiait vendredi soir un haut responsable de la police nationale qui se disait « consterné ». Le ministère de l'intérieur vient de confier une enquête à l'inspection générale de la police nationale pour déterminer d'où vient la fuite. Oue de telles informations aient été communiquées à un service étranger est une honte pour l'honneur de lo police el pour la France», concluait le respe

ERICH INCIYAN

JUSTICE

Les fausses factures du Sud-Est au tribunal de Paris

# Les vérités simples de «Jo» Delcroix

L'interrogatoire de Joseph Delcroix, ancien directeur administratif d'Urba, la pompe à finences du PS, et eurtout auteur des fameux e cahiers », e dominé, vendredi 29 novembre, la troisième journée du procès des fausses factures du Sud-Est au tribunal corractionnal da Paris.

Enfin un visage sur « les » cahiers l Celui dont les imprudentes annotations menuserites, sur quatre cahiers à spirales, dévoilant tout le financement du PS, ont fait tremhler le gouvernement, e'est lui, Joseph Delcroix, mais on dit «Jo». La soixantaine joviale, la barbe hlanche, et une si indéfectible confiance dans la compréhension humaine qu'il n'hésite pas à prendre à témoin même le substitut Jean-Claude Marin. Et dire que ce seandale nntionnl, dont les conséquences se mesurent encore chaque jour dans le feuilleton politique, sera survenu par «Jo» l Ne soyons pas déçus: «Jo» ressemble à ses cahiers.

Est-ce de sa faute, eprès tout, si «Jo», ancien directeur administratif d'Urba, a toujours aimé noter? « Toute ma vie, madame la présidente, j'ai tenu des cahiers. Tenez, vous me demanderiez quel temps il faisait tel jour de 44...» Aujourd'hui encore, momentanément éloigné de sa retraite méridionale par cette infortune correctionnelle, il note, le soir venu, dans son hôtel, les menus évènements de sa vie quotidienne.

Et c'est de la même façon qu'il tint, plusieurs années durant, la ique du financement de sa seconde famille : le PS. «Les policiers, M= la présidente, ils ne les ont même pas saisis dans un tiroir de mon bureau, ces cahiers : on m'avait danné un bureau sans tiroirs. Je dis les choses comme elles soni. Ma mère venait d'entrer en clinique: elle a quatre-vingt-dix ans. Et moi, je me trouve devant ces quatre policiers. Au début, ils ont été corrects, mais progressivement, il y a eu comme une montée de l'armosphère. Quelque chose de désagréable. Un policier a mis les pieds sur lo table, comme dans les films. Quand ils ant commence à lire les cahiers, ils se sont mis à parler de Waiergaie. Après, j'ai été placé en garde à vue, j'ai subl la fauille au corps. Croyez-moi, quand on vit cela, on en est marque.» Et c'est ainsi, « marqué » par la

rudesse policière, que « Jo» en est

arrivé à prononcer ces mots que, soyons en sûrs, il regrette aujour-d'hui. Oui, il a parlé de « l'influence» qu'Urba exerçait sur les élus socialistes, « mais, pour moi, c'était au sens où on a une bonne ou une mouvoise influence. Le coroctère pénol du mot m'a échappé». Oui, il a dit que son travail consistait bien à tenter de « favoriser» les entreprises qui faisaient confiance à Urba, mais « pour moi, c'étoit synonyme de

faciliter. Je ne suis pas juriste».

D'ailleurs, il ne se souvient pas, mais alors pas du tout, de ce qu'il a bien pu vouloir dire en jetant sur ces cahiers la menue monnaie de sa vie de collecteur de fonds. Des Inmheaux de phrasee du genre «réaction morale: ce qu'on prélève l'est sur la collectivité... Réponse: an se foit payer une démarche commerciale pour se donner mauvalse conscience». « Il ne s'est pas passé une nuit sans que je me demande ce que cela veut dire», sonpire aujourd'hui «Jo». Et de se plaindre qu'une mention « par chèques », toujours sur les cahiers, ait été transformée par une presse malveillante en « pas de chèques ».

## Un mystérieux compte « Prado »

Une mésaventure de l'écriture automatique, en somme. « Quand je réunissais mes délégués, explique son chef, Gérard Monate. la Delcroix prenait des notes. Et il y avait parfois de l'humour dans ses observations. » Comme le note l'humoriste lui-même au cours d'une suspension, devant les caméras qui hoivent ses paroles : « Le style, c'est l'homme »

Et en effet lorsqu'au cours de l'audience Joseph Delcroix arriva à la barre, on vit tout à conp ce procès chétif se gonfler, sortir de son lit, et le drame menacer pour un temps de submerger les pagnolades. La chose s'est passée sans qu'on y ait prie garde. Le substitut Jean-Claude Marin cuisinait «Jo» sur on mystérieux compte, ouvert dans une hanque marseillaise sous le nom de code de «Prado», et auquel était versée une partie importante des libéralités d'Urba, pompe à finances du PS.

«Jo» ne se souvient pas. Prado, vous avez dit Prado? M. Marin s'empare de son dossier, et cite à M. Delcroix ses déclarations antérieures, dont il ressort que le compte «Prado» était onvert au nom d'un élu socialiste marseillais. «Mansieur X», dit seulement le

substitut, évitant de le nommer.

Alors, M. Marc-Michel Le Roux se lève. M. Marc-Michel Le Roux défend Paul Petiter, l'ancien directeur de la SORMAE, celui qui le premier a raconté aux policiers les pratiques de financement occulte des partis et qui, la veille, devant le tribunal, s'était montré si nuancé, si policé, si Normand. On ne sait pas si M. Le Roux a mission de tonitruer ce que son client pense tout bas, mais alors, que de non-dits chez ces entrepreneurs en apparence si peu rancuniers à l'égard des politiques!

#### « Pourquoi l'appelez-vous Monsieur X?»

« Pourquai l'appelez-vous Monsieur X? Prenez vos reponsabilités, monsieur le procureur! S'il s'agit d'un financement palitique, disonsile? Pourquoi ce procès est-ll trangue?

- Je ne cite que les noms nécessaires, réplique M. Marin, livide. Et je me refuse notamment à citer ceux qui n'ont pas été eux-mêmes interrogés, et n'ont pas eu l'occasion de livrer leur version, aussi bien dans cette offolre que s'll s'agissait de flagrants délits. Mon but n'est pas de céler quoi que ce soit. Si vous voulez que l'on cite ce nom, on le citera.»

Le procureur ne va pas avoir besoin de se donner cette peine. Dossier en maia, M. Le Roux lance dans le prétoire comme une greaade ce nom que l'on vent cacher au peuple: e'est Philippe Sanmarco, élu socialiste marseillais, qui se trouve désormais avoir le redoutable honneur d'être le seul politique cité dans ce procès, où l'on pourrait en citer tant d'autres.

l'on pourrait en citer tant d'autres.

C'en est trop pour Gérard
Monate, aneien PDG d'Urba,
ancien patron de « Jo ». Il se lève,
bouscule son ami, et s'empare du
micro pour resituer les choses: « A
Marseille, les fonds d'Urba étaient
versés à deux comptes, explique-t-il.
Le premier, « Prada », était un
compte de la sédération socialiste.
Le second, « Carénage », avait été
auvert spécialement pour les élections municipales de 1989. »

Les faits ainsi rétablis, croit-on que M. Monate va s'arrêter là? Pas du tout. Il tient le micro, il le garde, anticipant de quelques jours son propre interrogatoire: « Les cahiers Delcroix, ç'a été le best-seller des années 1989-1990. S'agissant d'un document couvert par le secret de l'instruction, c'est très choquant. Qu'a attendu Arpaillange

pour ouvrir une enquête sur les fuites? Pourquoi mon procès-verbal d'interrogatoire a-t-il été diffusé, et pas ceux de Nungesser (député RPR du Val-de-Marne), de Roux (maire RPR d'Avignon), ou de Gaudin (président UDF du conseil régional)? Pourquoi toujours du même côté?» Et il se rassoit. En dira-t-il davantage mercredi pro-

Ancien délégué régional d'Urba à Marseille, Bruno Desjoberts, pour sa part, ue pratique pas le même humour que «Jo». Il estimant, et il le clame hautement, rendre un authentique service aux entreprises qui avaient recours à ses services. Au point de travailler avec, des collectivités locales non socialistes? Ahsolument, absolument. Il l'a même dit, au cours de la garde à vue, à l'inspecteur Gaudino, «qui a refusé de le noter au procès-verbal». Il est vrai que ces escapades hors de la sphère du PS ue représentaient pour M. Desjoberts que 2 % de sa charge de travail, croit-on comprendre.

#### Supplémentaires ou confidentielles

Quel type de service M. Desjoberts rendait-il à ses clients? « Vous leur donniez des informatians canfidentielles », aconse le procureur. Pas du tout. Encore un méfait de l'inspectenr Gaudino. « Je lui avais dit « des informations supplémentaires ». Il a écrit « confidentielles ». Par exemple, M. Desjoberts a averti tel de ses clients d'avoir à construire un gymnase en treize mois au lieu des quatorze de l'appel d'offres, le maire souhaitant inaugurer an plus vite. Le client a emporté le marché. Information confidentielle, ou supplémentaire? Cela vaut-il une commission? Le tribunal appréciera.

Ce client, heureux hasard, c'est M. Jean-Pierre Adam, directeur d'une filiale de la SORMAE, également inculpé, qui confirme l'histoire des treize mois. Il était très content du travail de M. Desjoberte. Content au point d'avoir recours à lui pour travailler avec des municipalirés non socialistes? insiste le substitut Marin, décidément impitoyable. Ah non, tout de même, bafouille le client comblé. Quand on pouvait éviter Urba, on l'évitait. C'est bien ce que le tribu-

nal avait cru comprendre.

DANIEL SCHNEIDERMANN

A la cour d'assises de Paris

# M. Rolf Dobbertin a été acquitté

Au terme de douze ans de procedure, le physicien allemand Rolf Dobbertin, cinquante-sept ans, a été acquitté, vendredi 29 novembre, par la cour d'assises de Paris, specialement composée de magistrats qui jugeaient, depuis le 27 novembre, ce chercheur au CNRS accusé d'avoir « entretenu des intelligances avec des egents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels » (le Monde du 30 novem-

Il était écrit que Rolf Dobbertin serait un «cas judiciaire», et cela se confirme au terme d'un interminable parcours dans un labyrinthe de procédures que ni Kafka ni Courteline n'auraient osé imaginer. Dans dix ans, dans vingt ans, on parlera encore aux étudiants en droit du « cas Dohbertin », et cenx des sciences politiques y trouveront une illustration caricaturale des mœurs d'une époque.

On parlera de l'arrestation de Rolf Dobbertin, survenue le 21 janvier 1979 aussitôt après qu'un officier des services spéciaux de la République démocratique d'Allemagne l'eut dénoncé comme un agent de renseignement. On parlera de son procès, prévu devant la Cour de sûreté de l'Etat, rendu impossible par la suppression de cette juridiction, et de cet autre procès devant le tribunal permanent des forces armées, qui n'a jamais eu lieu pour la même raison. Sans oublier que le cas du physicien a été évoqué trois fois devant la chambre d'accusation de Paris, une fois devant celle de Versailles, une fois devant celle d'Amiens, six fois devant la Cour de cassation, deux fois devant la cour d'assises de Paris.

Pourtant, le «cas» paraissait simple. M. Dobbertin ue contestait pas avoir transmis des documents aux scientifiques est-allemands par l'intermédiaire du ministère de la Sécurité d'Etat (MFS). Il l'a fait, pendant près de vingt ans, dans la plus pure tradition de l'espionnage : décodage de messages radio, microfilms, carbones blancs et fausses crottes de chien en pâte à modeler pour passer les messages. M. Dobbertin soutenait que ces procédés étaient les seuls moyeus permettant de faire pénétrer la culture scientifique dans une RDA devenue paranoïaque au point d'empêcher toute intrusion d'un document étranger qu'elle ne

pouvait pas contrôler. En outre, les documents transmis ne concernaient que la recherche fondamentale et

n'étaient couverts par aucun secret. Pour l'avocat général, Philippe Bilger, les « intelligences avec les agents d'une puissance étrangère » étaient établies par le comportement « clandestin» du physicien. Mais il lui restait à prouver que ces intelli-gences étaient bien, selon les termes de l'article 80 du code pénal, « de nature à nuire aux intérêts économiques essentiels» de la France. Si le magistrat s'y est employé, c'est seulement en s'attachant à démontrer le bénéfice que la RDA aurait pu tirer. «C'est une logique de guerre fro se sont insurgés Me Jean-Pierre Mignard et Francis Teitgen, qui ont reproché à l'accusation de ue pas apporter le moindre élément attestant que la France aurait subi un préjudice. Le procès devenait donc celui d'un article de loi rédigé en termes vagues puisque la mention «de nature à nuire» ne fait qu'envi-

#### La loterie des verdicts

sager une éventualité.

Devant les sept magistrats professionnels qui composent la cour d'assises en matière d'espionnage, ce langage juridique pouvait être compris. Plus tatillons sur la preuve, plus sensihles aux arguments de droit, moins attirés par «l'intime conviction» que le jury populaire, les juges n'ont pas suivi la partie du réquisitoire relative à «l'Intention de muire» évoquée par l'evocat général. Mais M. Bilger avait aussi déclaré, en demandant quatre à cinq ans d'emprisonnement: «Vous ne pouvez pas ne pas tenir compte des bouleversements qui ont agité le monde; l'Histoire o changé.» A ce changemen de l'Histoire, e ajoutaient les douze ans de procédure et le fait que M. Dobbertin ait été repris par le CNRS aussitôt après sa libération invervenue le 9 mai 1983.

MAURICE PEYROT



# Un entretien avec le professeur Montagnier

- Ces nouvelles données remettent-elles, selon vous, en question l'opposition qui s'est longtemps manifestée contre le dépistage Systématique de l'Infection par le Virus du sida?

 Je ne suis - je n'ai jamais été -contre un tel dépistage n priori. Je le suis en revanche pour des raisons médicales, scientifiques et techniques. Il y a certes, ici comme ailleurs, un conflit entre le droit de l'individu et celui de la société. Un certain moment, le droit de la société doit prévaloir. Si le sida était l'équivalent de la peste, on pourrait dire que les pays auraient raison de mettre en place des barrières sanitaires à leurs irontières. Or, ce n'est nullement le cas. Je ne suis pas du tont opposé, par exemple, à ce que l'ou propose un dépistage systématique à certains moments importants de la vie, à condition que l'on étudie les rapports entre le coût, l'efficacité et les bénéfices attendus d'une telle mesure.

»Il faut aujnurd'hui reconnaître que l'on n'a pas assez souligné, pas assez expliqué qu'un séropositif pou-vait contaminer son ou ses parte-naires sexuels. C'est grave. On découvre aujourd'hui que des personnes transfusées qui ne se savaient pas séropositives ont contaminé leur parire. Pour les pays qui sont très touchés par l'épidémie, comme la France ou les Etats-Unis, les barrières aux frontières ne servent à rien mais il faut, en revanche, ne pas se borner à de simples campagnes de prévention. Il faut dire aux gens: ētes-vous séropositif? Ne craignezvous pas de contaminer votre partenaire? Si vnus avez le moindre doute, faites-vous tester. Cette donnée dait impérativement et de manière urgente être prise en compte par les responsables. Elle ne l'a pas été ces dernières années. Cela dit, les regrets ne servent à rien. On n'en a pas fini, loin de là, avec cette maladie. Sans doute n'en sommes-nous encure qu'au tunt début de sun avant tout penser au présent et à l'avenir, cesser notamment de s'auto-flageller. Comprenez-moi : je ne dis pas cela pour minimiser les possibles responsabilités politiques, administra-tives ou médicales dans l'affaire des hémophiles et des transfusés conta-minés. Cela dit, nous avons des données qui nous imposent, dès aujour-d'hui, de changer de vitesse co ce qui concerne les campagnes d'éducation, d'information et de prévention. »

← Pouvez-vous préciser?

- Il faut une fois de plus le dire : la diffusion du virus, l'explosion de l'épidémie, est une dramatique réalité en Amérique du Sud et en Asie. Elle est terriblement inquiétante en Inde. en Thailande et malheureusement, peut-être demain, au Vietnam, en Chine, etc. De plus, il est clair que la transmissinn hétérosexuelle de ce virus ne cesse d'augmenter. La chose est connue, bien sur, en milieu tropi-cal, dans les pays du tiers-monde. Mais e'est aussi vrai dans les pays industrialisés, même si l'on sait que dans ces pays, pour diverses raisons, la transmission du virus de l'homme infecté à la femme est plus facile que de la femme infectée à l'homme. On sait de plus aujourd'hui que la trans-mission sexuelle n'impose pas l'exis-tence de lésions ou de micro-lésions des muqueuses, mais qu'elle peut se faire aussi de muqueuse à muqueuse. Il faut dire et redire que la transmis-sion de la femme à l'homme est une chose possible, exposer des données eoncrètes, souligner, par exemple, que la période des règles chez la femme est à cet égard un risque potentiel de transmission. Il faudrait sans doute expliquer les choses de

des risques et garder à l'esprit qu'il y a toujours un risque potentiel quel que soit le type de rapport sexuel avec un partenaire dont on n'est pas certain du statut sérologique.

- Est-ce une critique de l'action préventive menée par les pouvoirs publics français?

 J'ai l'impression que la machine préventive « patine ». On a déjà «usé» deux responsables de l'Association française de lutte contre le sida... Aux Etats-Unis, l'attitude de « Magie » Jahnson vaut trutes les campagnes. Il y a également ici ou là des chanteurs de nock atteints qui ont le courage de le dire. Les personnalités médiatiques qui, de la sorte, annoncent leur état de séropositivité ou leur maladie nous aident beau-

> Mettre an point de nouveaux tests

On ne peut pourtant espérar que le discours de personnaités contaminées permette de faire l'économie des campagnes pré-

 Certes. Il s'agit là de problèmes de comportement de société. Le pou-voir politique est mal à l'aise dans cette affaire. Je pense notamment que les télévisions pourraient, devraicat, faire beaucoup plus en matière préventive. J'estime anssi que l'on a trop exclusivement mis l'accent sur le rôle du préservatif masculin. Je souhaiterais des cam-pagnes basées sur le thème : «Vous ètes responsable i Ne faites pas l'amnnr avec un partenaire inconnu», « Si vous avez chaenn moins de cinq partenaires sexuels dans votre vie, l'épidémie de sida s'éteindrait...»

« La recherche scientifique piétino-t-elle, elle aussi?

 Au risque d'apparaître très sévère, je dirai qu'il y a effectivement nn certain « patinage » dans les le virus. Pour ce qui est du sida, le terai à le dire... On a fait beaucoup de progrès ces demières années dans la connaissance du virus, et c'est la connaissance du virus, et c'est aujourd'uni l'un des mieux comms qui soient. Pour ma part, je pense que le sida a une autre dimension que celle d'une simple maladie virale. C'est à mon sens la grande nouveauté de l'année 1991.

- Pouvez-vous préciser?

 On arrive progressivement à un consensus sur le fait que, dans le sida, la majorité des cellules du sys-tème immunitaire souffrent, alors même que très peu sont infectes par le virus. Beaucoup de ces cellules non infectées meurent dans des circonstances anormales, par apoptose, dès lors qu'elles sont stimulées. Ce phénomène est observé dès les tout premiers stades de l'infection. A par-tir d'une telle observation, on doit pouvoir mettre au point de nouveaux tests qui s'ajouteront à ceux existants qui permettront ainsi d'analyser la situation pathologique plus en amont et de mettre en place des thérapeutiques plus précoces. Ces traitements auront pour objet de lutter confre ces phénomènes, dus à mon sens à une activatinn générale du système immunitaire entraînant des mnrts cellulaires. Tout se passe comme s'il y avait une sorte d'incendie allumé dès le départ au sein du système immunitaire, le fen ennvant très longtemps et n'explosant qu'à la fin. - Pour reprendre votre image, le virus serait-t-il ou non le pyro-

- Certes, mais un pyromane vrai-emblablement aidé par des complices. De plus, pour prévenir un incendie, on peut agir contre le pyro-

e, ou peut aussi utiliser de l'eau. peut imaginer des médicaments permettront de réduire les réaccellules sont victimes. Sur ce thème cellules sont victimes. Sur ce thème, nous avons déjà des résultats encourageants. Le but ici est de teuter de rendre indéfinie la période asymptomatique de la séropositivité. Il faut également dans ce sens lutter contre toute agression infectieuse, y compris celles qui sont apparenment bien supportées (par exemple les myconistmes).



» On peut faire ici une autre critivisant l'industrie pharmaceuti que. On a'a que trnp négligé la recherche de médicaments contre les infections opportunistes du sida. On observe déjà, du fait du considérable développement de numbre des malades et donc des infections, l'apparition d'inquiétants phénomènes de résistance, les germes réussissant à s'apposer à tous les antibintiques connus. Nous sommes ainsi en train de bâtir un monde dans lequel de nombreux micro-organismes patho-gènes – bacilles tuberculeux, pneumocystis, toxoplasmes - résisteront à tout. Il faut relancer la lutte immunologique, mettre au point des vaccins contre ces germes. Plus on tardera et plus la situation sera grave, or ce danger n'est pas actuellement pris en

« Nous ne sommes plus dans le brouillard»

« Etes-vous touiours aussi isolé posé des mycoplasmes dans le développement du sida? - Nous ne sommes plus seuls. Je

serai dans quelques jours à Phoenix (Arizona) au congrès «Mycoplasmes et sida». Ce congrès aura probablement des conséquences importantes sur le développement de la recherche aux Etats-Unis dans ce domaine. Si tnnt n'est pas eneure acquis, un observe un véritable tournant dans la conception de la physiopathologie du sida. On découvre que le sida est plus qu'une simple maladie virale. C'est une maladie induite par un virus, mais amplifiée par des phénomènes immunologiques. Il ne s'agit nullement ici de questions académiques, mais de sujets qui ont des conséquences très importantes pour la prise en charge thérapeutique des séropositifs. Pour ma part, j'envisage de créer dans un avenir proche deux laboratoires-pilotes, l'un en France, l'autre aux Etats-Unis.

» Ces laboratoires permettraient d'évaluer l'utilité des nouveaux tests immunologiques de l'apoptose dans le suivi des malades séropositifs. Si, enmme je l'espère, nnus pouvnns

**EN BREF** 

dans l'évaluation des traitements

 Ce nouveau regard sur la phy-siopathologie du side éloigne-t-li selon vous l'espoir d'un prochain

- Non, en dépit de nombres difficultés expérimentales, des progrès existent. Nous ne sommes plus comme ces dernières années de brouillard. Le paysage se dessine avec plus de précision et nous savons dans quelles directinus avancer. L'échéance se rapproche, comme en témoigne le choix fait per l'Organisa-tion mondiale de la santé, de quatre sites d'expérimentation (au Rwanda en Ouganda, en Thailande et au Bré sil) où les populations sont très expo-sées an virus et où le nombre de séropositifs augmente de 5 % par an. - Où en est cl'affaire Gallo-

- En fait, il n'y a plus qu'une affaire Galin. Ayant ces derniers jours une nouvelle fois fait l'objet de critiques personnelles, je tiens à préciser qu'en 1983, alors que le docteur Gallo proclamait publiquement que nos résultats ne valaient rien, il nous demandait dans le même temps de lui envoyer le virus et des «kits» de détectina des anticorps Elisa que nnns fabriquinns déjà dans antre laboratoire. Il poussait par ailleurs activement ses collaborateurs à cultiver notre virus. Nous disions, quant à nous, dès cette époque, que le LAV était le meilleur candidat pour expliquer l'origine du sida sur la base de numbreuses données scientifiques exposées à six reprises dans des congrès en septembre ou décembre 1983 à Cold-Spring-Harbor, New-York, Paris et Tokyo. Le docteur Gallo en était pleinement informé.

» Tout cela est généralement mai compris, l'opinion ne voyant que des scientifiques qui se bagarrent entre eux pour d'obscures raisons de préséance. On peut juger cela ridicule et dérisoire, compte tenu notamment de l'étendue du mal. Ce fut notre position en 1986 et 1987 jusqu'à l'accord franco-américain. Mais aujourd'hui, ce qui est en question c'est l'intégrité scientifique de l'équipe du professeur Gallo. Le sojet est essentiel, car si des scientifiques trichent et mentent ils ne peuvent plus être crédibles tant pour leurs pairs que pour l'opinion blique. Il s'agit maintenant d'une affaire strictement américaine et l'Institut national américain de la santé paraît très embarrassé compte tenu du renom de l'équipe en cause et da nivean des respansabilités impliquées. Nous attendons que l'enquête aille jnsqu'an bnnt et dégage la vérité. L'éthique l'impose.»

Propos recueillis par JEAN-YVES NAU et FRANCK NOUCHI

l'occasion de la Journée mondiale du sida, de nombreuses manifestations sont organisées en France, en particulier dans les musées, pour sensibiliser l'opinion à la lutte contre cette maladic. Les spécialistes de l'OMS prévoient que le nombre des cas de sida dans le monde sera multiplié par dix au cours des muit prochaines années passant de 1,5 million de cas aujourd'hui à un nombre situé entre millions et 18 millions en l'an 2000. Durant la même période, le nombre total cumulé de personnes infectées sera passé de 10 à près de

□ Journée mondiale du sida. – A

**SPORTS** 

TENNIS: la finale de la Coupe Davis

## Henri Leconte, le retour

La France et les Etats-Unis étaiant à égalité, vendredi 29 novembre, à l'issue de la première journée de la finale de la Coupe Davis de tennis disputée au Palais des sports de Lyon. Dans le premier simple, André Agassi a battu Guy Forget (6-7, 6-2, 6-1, 6-2), puis Henri Leconte s'est imposé contre Pete Sampras (6-4, 7-5,

LYON

de notre envoyé spécial

Le sang dn Phénix coulerait-il dans les veines de Henri Leconte? Ceux qui l'ont vu traîner sa peine et son désespoir au moment de la demi-finale de la Coupe Davis contre la Yougoslavie, puis redonner l'espoir à l'équipe de France au premier soir de sa finale contre les Etats-Unis, en terrassant Pete Sam-pras, saeré « maître » du tennis mondial deux semaines plus tôt à Francfort, ne sont pas loin de le

Depuis quatre-vingt-onze ans que des tennismen de taus les continents tentent de la conquérir, la Coupe Davis a, certes, joué bien des tours à ses prétendants. Cer-tains parmi les plus grands, comme llie Nastase, Jimmy Connors ou lvan Lendl, ont soudain senti leur bras trembler au moment de s'en emparer. D'autres, plus modestes, se sont découvert nne ambition et une audace qu'ils n'avaient jamais manifestées dans les tournois individuels. Rarement pnurtant la Coupe Davis a été à l'origine d'une résurrection aussi éclatante que celle d'Henri Leconte à Lyon.

> Les hommes et les enfants

Son abandon à Wimbledon contre Guy Forget aurait pu stopper à vingt-huit ans sa carrière profes-sionnelle. Mais les déconvenues de sa vie privée l'ant incité à s'accrocher au tennis en acceptant une troisième intervention chirurgicale sur sa colonne vertébrale. A sa sortie de l'hôpital, tous ses problèmes étaient loin d'être résolus. « J'étais, dit-il, pris dans une spirale negative dnnt je n'arrivnis pas à m'ex-traire.» C'est de Yannick Noah et de l'entnarage de l'équipe de France qu'est alors venu le récon-fort. Stimulé par la perspective de disputer une deuxième finale de Coupe Davis, neuf ans après celle de Grenoble nu il avait fait ses débuts en équipe de France, Henri Leconte a justifié au-delà des espérances la confiance de son capi-

sept doubles à son actif depuis son retour à la compétition. le 25 octobre, à l'occasion des préqualifica-tinns de l'Open de Paris, Henri Leconte n'abordait pas cette finale dans les ennditinns idéales. La sévère défaite de Guy Forget, qui n'avait pu résister qu'un set au ten-nis destructeur de « Rambn » Agassi, le plaçait même dos au mur onur renenntrer Pete Sampras.

Mais si le manque de compétition de Leconte représentait une inconfrançaises, les Américains devaient compter avec une autre inconnue : le comportement de Pete Sampras pnur sa première sélection en Coupe Davis.

Cnriensement, le jenne vainqueur de l'Open des Etats-Unis 1990 n'avait jamais encore disputé d'épreuve par équipes. Mais ses performances depois le mois d'août, avec quatre victoires (Los Angeles, Indianapulis, Lynn et Maaters de Franefart) et deux Paris contre Guy Forget), avaient incité Tom Gorman, le capitaine américain, à faire appel à lui de préférence à Jim Courier, le champinn de Rnland-Garros devenu depuis numéro 2 mondial.

Le jeune ebampinn américain n'est pas prêt d'nublier cette première expérience. « C'était différent de tout ce que j'avais connu jus-que-là », estimait-t-il. Pete Sampras faisait bien sûr allusion au comportement du public, mais aussi à ceiui de Henri Leconte, transcendé pour la circonstance. Variant ses effets au service, avancant sur tontes les balles pour bondir au filet le premier, le gaucher français n'a jamais laissé à son adversaire le temps de trouver ses marques.

«La Coupe Davis est l'épreuve qui distingue les hommes des enfants», disait récemment John MeEnroe à Tam Gorman pour l'inciter à retenir une équipe expéri-mentée pour la finale. Le capitaine américain n'a pas voulu retenir le ennseil. Avec Yanniek Nnah et Henri Leconte qui ont, semble-t-il, tiré les lecons de la finale perdue en 1982 à Grenoble, l'expérience pouvait être le dernier ainnt des Français au mnment d'abnrder, dimanche, les simples décisifs.

GÉRARD ALBOUY

Un joli délire

de notre bureau régional

«Merci, Madame, Monsieur». Du haut da sa chaise d'arbitre, avec un fierme et une courtoisie à peina moins britanniques que son accent, M. Suetan Gagnhi sa donne ainsi l'illusion de calmer le jeu entre chaque point. Illusion comique. Il y a belle lurette qua le public, ce grand gnsaa intanabla, a largué las amarres pour a'offrir un somotueux chahut de potaches, une braillanta d'enfer, des affusions d'anthologie. A vue de nez, ils étaiant partia huit milla pour soutenir l'équipe de France; à l'oreille, ils sont au moins le double à porter Leconte vers la plus belle victoire de sa vie.

Pas versatile, au demeurant, cette foule lyonnaise, dont la chaleur ne pouvait surprendre Gillas Marettan, arganisataur d'un grand prix de tennis qui, dapula einq ana, draine da belles cohortes d'enthousiastes. Malgré le passage à vide, puia la trou noir de Guy Forget, ella n'evait pas lalasé tombar ca Don Quichotte vêtu de lin blanc et da mélancolle, terrassé par un mutant rablé, décalaré at fluo. Cet Agaasi, qui, devant la presse, osera dire qu'à Lyon, capitale de la gastronomie, « le Mac Do a le même goût qu'ail-

. .

Avec «Riri», miraculé de la ehīrurgia, la supportar sonné tenait sa revanche. Rien da tel pour échapper au vague à l'âme que de se mettre l'âme à la vague. Quitte à frôler le cheuvinisme à front bas en applaudisaant quelquas fautas da Sampras ou en siffiant la méritante bronca du petit carré à la bannière étoilée. On chenta et l'on scanda sur tous les tons, y compris l'air des lampions, le nom du vengeur à la volée, la prénom du gagneur survoité. On s'autorisa mêma, granda prsmièra tannistiqua, qualquaa longs «hola» dont les ondule ments gentiment canalles sou-levèrent toute l'assemblée. La bonna société des loges et des tribunaa avaneéaa - nntablaa branchés, stars des médias, de la politique ou du show-biz -communiait ainsi avec la relatif «papula » du pouleillar numé-roté. Un joi délire.

ROBERT BELLERET

Au cours d'une visite sur le chantier du port

# M. Lalonde estime que l'Etat devra payer la démolition de la digue de Trébeurden

Dès l'annonce du sursis à exécution des travaux du port de plaisance de Trébeurden, dans les Côtes-d'Armnr, (ie Munde du 30 novembre), M. Brice Lalonde, ministre de l'environnement, a décidé d'aller sur place pour véri-fier que le jugement du tribunal administratif de Rennes était respecté. Il s'est done rendu à Trébeurden – pour la première fois – dans la matinée du vendredi 29 novembre, sans prévenir la pré-feelure de Saint-Brieuc, alors même que les parte-parole des assneiatinns favnrables au purt

**ENVIRONNEMENT** 

étaient réunis avec le président du conseil général, M. Charles Josse-lin.

Arrivé vers midi sur le chantier de l'aneienne plage de Trnznul, arrêté pour cause de marée haute, le ministre a été escorté jusqu'à la mairie par les partisans et les adversaires du part, qui ant échangé des propos vis et même quelques coaps. A la mairie, le ministre a répété qu'il fallait démolir la digue et que, étant donné la responsabilité des services de l'Etat dans l'affaire, l'Etat devrait en

 M. Joxe annonce la création d'nn Celtèga Intararméas da défense. - Le ministre de la défense, M. Pierre Joxe, a annoncé vendredi 29 novembre la création d'un Cullège interarmées de défense (CID). Prévu initialement par M. Jean-Pierre Chevènement, le prédécesseur de M. Joxe, dans le eadre de la réfurme

« Armées 2000 », ce collège « ne sera pas la simple juxtaposition des écoles de guerre existantes», a sou-ligné le ministre. Il constituera « le creuset où se forgera l'esprit interar-mées et interalliés des futurs cadres supérieurs de la défense nationale», ce qui implique «une transforma-tion assez profonde» des systèmes d'enseignement des trois armées et de la gendarmerié. Le CID se substituera progressivement aux écoles supérieures de guerre actuelles des la rentrée 1992, pour « atteindre sun allure de eroisière à partir de septembre 1993 ».

n L'abbé Pierre hospitalisé pour na cedème pulmonaire. - L'état de santé de l'abbé Pierre devrait, en principe, continuer de s'améliorer sans encombre, indiquait-on dans la matinée de samedi 30 novembre à l'bopital Charles-Nienlle de Rnuen. Le findateur d'Emmaus avait été admis au service de soins intensifs du centre hospitalier, vendredi 29 navembre, après un makise cardiaque. Il souffre d'un

œdème pulmnnaire «d'importance mnyenne», témoin d'une insuffisance cardiaque « de gravité modé-rée ». La durée d'hospitalisation ne devrait pas dépasser quelques innrs. L'abbé Pierre, agé de soixante-dix-huit ans, se tronvait à l'abbaye de Saint-Wandrille, à une vingtaine de kilomètres de Rouen, après une tournée en faveur des

□ Le SNES lance une grève des notes et des devoirs. - Le SNES annelle les enseignants de collèges et de lycées à participer à une grève des notes et des devoirs, bap-tisée «opération zéro», jusqu'aux vacances de Noël. Un arrêt de travail est annoncé pour la troisième semaine de janvier. Le Syndicar natinnal des enseignements du second degré réclame l'ouverture de négociations sur les salaires et un réexamen des modalités de formation des maîtres.

☐ Création de l'Institut mondial des sciences. - Une cinquantaine de scientifiques de dix-sept nationalités, parmi lesquels une dizaine de Prix Nobel, nut fondé récemment l'Institut mundial des sciences (IMS), qui s'est réuni pour la première fuis les 29 et 30 novembre à Paris. « Incarnation de la communauté mondiale des scientifiques » et totalement indépendant des pouvoirs politique et

économique, l'IMS entend « veiller d'une manière active aux consé-quences humaines de l'œuvre scientifique», a indiqué son président, le mathématicien français André Lichnerowicz. L'Institut s'efforcera notamment « d'expliciter une éthique scientifique enmune à ses mbres ».

da 20 millinna de francs pour M. Claude Bez. - A la suite d'une vérification approfondie de ses affaires personnelles et de celles de son épouse, les impôts ont infligé à l'ancien président des Girondins de Bordeaux, le 14 octobre, un redressement de plus de 20 millions de francs. Une saisie conservatoire a été opérée sur les biens de Claude Bez qui vient de faire opposition au commandement de payer qui hui a récemment été délivré. La commission des infractions fiscales, commission des infractions fiscales, saisie par l'administration, devrait se prononcer d'ici à la fin de l'année sur l'ouverture de poursuites pénales à son encoutre. - (Corresp.)

🗆 Etats généraux pour le droit à l'avortement et à la contraception. -La coordination nationale d'associations pour le droit à l'avortement et à la contraception organise des états généraux les 18 et 19 jan-vier 1992 à Paris (Surbunne amphithéstre Richelieu) « pour le respect du droit à l'avorter la contraception ».





PRÉVISIONS POUR LE 1° DÉCEMBRE 1991



lards puie soleil à l'est. - Une grande partie de la France sera noyée dans les broudlards au petit mann. Les régions épargnées seront principalement le pourtour méditerranéen et lout le sudouest de le France car les nombreux nuages y euroni empêché un refroidissement noctume trop important. Des ondées s'éparpiteront toute la journée sur le Roussillon, les régions Midi-Pyré-nées et Aquitaine, ainsi que le long du littoral atlantique.

Le temps sera plus sec sur le reste du pays. Le couvercle gris du marin se lèvera progressivement. Les plus chanceux le verront se soulever complète ment en cours de journée. Le soleil brillera elors généreusement sur la moi-

Le vent d'est qui soufflera sur les côtes méditerranéennes à 70 km/h en refeles apportera son corlàge de

Il gèlera sur un grand quart nord-est de la France au petit matin. Le thermomètra descendra jusqu'à - 3 degrés en Alsace el dans les Ardennes. Sur le reste du pays, les lempératures min males s'étageront entre 1 et 4 degrés sauf sur les littoraux atlantique et médiguère sous les 8 degrés.

Les mexima atteindront 7 à 8 degrés au nord de la Seine et du Rhône, 11 à 13 degrés plus eu sud, voire même jusqu'à 16 degrés près du pourtour

PRÉVISIONS POUR LE 2 DÉCEMBRE 1991 A 12 HEURES TU



| TEMPERATURES maxima - minims at                             | temps observé |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Valeurs extrêmes releváes entre                             | le 30-11-91   |
| le 29-11-19B1 à 18 heures TU et le 30-11-1991 à 8 heures TU |               |

| le 29-11-1981 à 18 beur                                                                                                                                                                                                    |                          | et le 30-11                                                                                                                                        |                                                                                                          | neures TL                                    |                                                                                                                                             | 30-11-3                                                                                                                                      | <u>'</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BIABRITZ 14 BORDBAIIX 12 BOURGES 6 BOURGES 6 BREST 13 CARN 13 CHERBOURG 12 CLECHOUT-FEE 12 DIJON 3 GRENOBLE 6 LILLE 5 LIMOGES 13 LYON 11 MARSBILLE 16 NANCT 2 MANTES 13 MORE 16 PARIS-MONTS 6 PAU 18 PERPIGNAN 16 REWNES 9 | DCPBCCNBBCCCCNDCCDBPCCBC | ET ALCER AMSTERS AMSTERS AMSTERS AMSTERS AMSTERS AMSTERS AMSTERS BANGKO BELLE CAIRL COPENIL DAKAR DELH DAKAR GENEVE BONGKO ISTANBU JÉRUSAN LISBONN | E 14 PTTRE 30 PANGE 18 NAM 9 13 K 34 NE 15 DE 7 20 GUE 7 4 NGUE 7 26 28 31 4 NG 22 L 7 84 8 8 8 8 8 8 13 | 23 P B D D C C C C C C C C C C C C C C C C C | MADRID- MARRAKI MELICO MELAN MONTRÉA MOSCOU NAIROBI, NEW-YOR OSLO PALMA-DE. FINAL DE. SINGAPOIL STOCKHO STOCKHO STONEY TURS VARSOVII VENSSE | SLES 17 HURG 2 10 10 11 11 12 12 14 15 16 17 18 18 19 17 18 18 19 18 18 19 18 18 19 18 18 19 18 18 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 |          |
|                                                                                                                                                                                                                            |                          | D                                                                                                                                                  | N                                                                                                        | OCERC                                        | P                                                                                                                                           | T                                                                                                                                            | # neige  |

couvert degage nuageux TU = tempe universel, c'est-à-dire pour le Franca : heure légele moine 2 heures en été : heure légale moins 1 heure en hiver. [Document étabil arec le support technique spécial de la Météorologie na

# TÉLÉVISION

semaine dans notre supplément daté dimanche-lundi. Signification des symboles : ▶ signalé dans « le Monde radio-télévision » : □ Film à éviter ; ■ On peut voir ; вы Ne pas manquer ; выв Chef-d'œuvre ou classique.

# Samedi 30 novembre

TF 1

20.45 Variétés : Sébastien c'est fou l 22.35 Magazine : Ushuaia.

23.35 Magazine: Formule sport. 0.55 Journal et Météo.

20.45 Magazina : La Nuit des héros. 22.30 Magazine : Double jeu. 23.40 Ecrire contre l'oubil. 23.50 Série : Un juge, un flic. 0.50 Journal et Météo.

FR 3 - De 20.00 è 0.15 La SEPT -

0.15 Magazine: L'Heure du golf.

**CANAL PLUS** 

20.30 Téléfilm : Comment se debarrasser d'un million en un week-end. 22.00 Les Nuls... l'émission. 22.50 Flash d'informations. 23.05 Cinéme : Freddy 5,

0.30 Cinéma : Dames galantes. # LA 5

20.50 Série : Perry Mason. Meurtre à l'archeveché. 22.30 Feuilleton : Shogun. 23.30 Journal de la nuit.

M 6

20.40 Téléfilm : Prête-moi ta vie. 23.45 Six minutes d'informa-23.50 Musique : Rapline.

LA SEPT 21.00 Yehudi Menuhin, un portrait de famille.

22.50 Le Courrier des téléspec-22.55 Soir 3. 23.10 Ecrire contre l'oubli.

23.15 Documentaire: Machito. a Latin Jazz Legacy. Cinéme d'animation : lmages.

0.15 Documentaire: Tendresse et colère,

19.20 Flash d'Informations.

20.25 Magazine : L'Equipe du dimanche. 20.30 Cinéma :

Potins de femmes. © 22.20 Flash d'informations.

22,30 L'Equipe du dimanch

1.10 Cinéme : Les Cavaliers

L'Espace d'une vie.

15.50. Série : Un privé nommé Stryker.

Dimanche et la Belle.

Le Grand Perdon.

23.10 ➤ Magazine : Raporters. 23.15 Ecrire contre l'oubli.

ités : Raymond Barre, Ray-

de la terreur.

19.30 Ça cartoon.

LA 5

15.05 C'est pour rire.

5.10 Tiercé à Auteuil.

17.25 Divertissement :

mond Devos

20.00 Journal et Météo.

20.50 Cinéma :

M 6

20.40 Journal dee courses.

0.15 Journal de la nuit.

13.00 Série : Mission impossible.

vingt ans après. 14.00 Musique : Flashback. 14.50 Variétés : Multitop.

16.20 Série : Clair de lune. 17.15 Série : Le Saint. 18.05 Série :

20.00 Série : Cosby Show.

M 8 express.

22.35 Cinéma : L'Auberge

0.05 Magazine : Sport 6. 0.10 Magazine : Métal express. Spécial Queen.

LA SEPT

Táláfilm :

19.05 Documentaire:

Cinéme :

22.45 Cinéma :

Les Kayapo.

20.00 Ecrire contre l'oubli.

20.05 Documentaire : L'Héritage de la chouette.

20.30 La Courrier des téléspec-

22.40 La Dessous des cartes.

Documentaire :

15.30 Théâtre :

18.35

17.30

20.35

tions.

22.20

22.25 Capital.

Les Routes du paradis.

19.54 Six minutes d'informa-

20.30 Magazine : Sport 8. 20.40 Téléfilm : Prise au piège.

des voluptés. 

0.00 Six minutes d'informa-

Madame de La Carlière.

Mémoires du XX siècle.

La Victoire en dansant.

Les Cannibaies. **\* \*** Court métrage : Le Pain.

Boris Godounov. E = #

19.00 Megazine: Dimanche

19 h Elkabbach.

13.20 Téléfilm :

20.20 Dis Jérôme ...?

# Dimanche 1er décembre

TF 1

13,20 Série : Hooker, 14.15 Série : Rick Hunter inspecteur choc. 15.10 Série : Columbo.

16.35 Disney parade. 18.00 Magazine : Téléfoot. A 19.00, Loto sportif. 19.05 Magazine : 7 sur 7. Invité : Jacques Delors, prési dent de la Commission des

20.00 Journal, Tiercé, Météo et Tapis vert. 20.50 Cinèma : La folie

des grandeurs. E E 22.40 Magazine : Ciné dimanche. 22.45 Cinéma : Portés disperus 2. 0

0.25 Documentaire: France-Israel. 1.20 Journal et Météo.

A 2

13.20 Dimanche Martin (e) à 15.15). 14.55 Sério : Mac Gyver. 17.45 L'Odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau. 18.35 1, 2. 3. Théâtre. 18.45 Magazine : Stade 2. 19.25 Série : Meguy

19.54 Jeu : Noël eurprise (et à 20.40). 18.59 Journal et Météo.

20.45 Série : Maigret. 22.25 Magazine : Bouillon de culture

23.45 Ecrire contre l'oubli. 23.55 Documentaire: Derniers For West. 0.45 Journal et Météo.

FR 3

13.30 Magazine: Sports 3 dimanche. 18.00 Megazina : Montagne (sous réserve de la durée de la finale de Coupe Davis).

19.00 Le 19-20 de l'information. De 19.12 à 19.35, le journai

De 19.12 à 19.35, le journes de la région.

20.05 Les Fables géométriques.

20.10 Série : Benny Hill.

20.45 Cirque :
Les Beaux Moments.

22.00 Magazine : Le Divan.
Invité : Gérard Mermet,
sociologue (Françosco-

pie 91).

22.25 Journal et Météo. 22.40 Ecrire contre l'oubli. 22.50 Cinéma : Tout ca que le ciel permet. 0.20 Musique : Carnet de notes.

**CANAL PLUS** 14.00 Série : Le Gano des tractions 15.30 Magazine: 24 Heures. 16.25 Ecrire contre l'oubli.

16.30 Documentaire : Pièges de soie. 17.00 Les Nuls... l'émission. 17.56 Le Journal du cinéme. 18.00 Téléfilm : Les Cahiers bleus.

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT **CHAMPS** 

Se Monde ÉCONOMIQUES

Nelly Barthod. née Cetre, sa fille, Michel Jean, son fils.

leur fille Ann Toutes les fan

Michel BARTHOD,

ancien ingénieur conseil CEGOS, ncien directeur général Salomon SA,

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Saint-Maurice d'Annecy, le

de Loverchy, à Annecy,

necy, 47 ter, avenue de Loverchy.

2. place Sainte-Claire. 74000 Annecy.

- Le comité de rédaction de la revue

Cesure, a la grande tristesse de faire part du décès de

> Antoine SERMAN, écrivain, traducteur,

servenu à Paris, le 22 novembre 1991.

29 novembre, au cimetière du Mont-

- Le Comité d'bistoire de la radio a le profond regret d'annoncer le décès de son président-fondateur

> Jean CALVEL, officier de la Légion d'honneur,

curope pors sur celles de la Radiodiffusion fran-calse. Nommé rédecteur en chef au a Journal parlé a et chargé de la direction du service des reportages, il crée en octobre 1947, pour les audi-teurs du Midi, un grand magazine quotidian d'in-formation, de chroniques, de reportages, « Actua-lité de Paris a. Avec « Paris vous parle », le seir, c'est pendant huit aux, jusqu'au lancement d'Eu-rope et 1, l'émission la plus écoutée, grêce au ton nouveau que Jean Calvel lui donze et à l'équipe de collaborateurs dont il s'est entouré; nombre

Le président, Le conseil d'administration.

Le persoonal de l'association ont la tristesse de faire part du décès de

M. Edgar DUQUET,

Une messe dominicale sera dita à son intention, en l'église Saint-Louis des invalides, le dimanche 1" décem-

M<sup>™</sup> Simonne Guihencuf, Tous les parents, alliés, Et amis, ont la douleur de faire part du décès de

M. Robert GUIHENEUF.

survenu à Nice, le 27 novembre 1991. Les obseques religieuses ont eu lieu à

Nice, le vendredi 29 novembre.

3 bis, rue de Bilbao,

Nos abonnès et nos actionnaires, bénéficiant d'une réduction sur les insertions du « Carnet du Monde », sont priès de bien vouloir nous com-muniquer leur numéro de référence.

# CARNET DU Monde

- Le président de l'oniversité Sor-

bone nouvelle. Le directeur de l'UFR de littérature

Ses amis, ont le regret de faire part du décès, sur-veau le 27 novembre 1991, de

M= Jacqueline de LASRIOLLE maître de conferences à l'université Paris-III

- Me Danièle Legrand Amarae

sa mère. Les familles Poulet, Legrand el Ams-

unt la tristesse de faire part du décès de

M. Domioique LEGRAND,

docteur en physique. ancien dève de l'Ecole polytechnique

chargé des relations du CEA

avec les pays de l'Est.

Le Prieur provincial,

Et les Frères dominicains de la pro-vince de Lyon, font part du décès du

Père Marie-Bernard NIELLY,

ancien provincial, Légion d'honneur à litre militaire.

décédé dans sa quatre-vingt-neuvième

oot la dooleur et le désarroi de faire

Bob ROUYAT.

à Ventabren-en-Provence, le 28 novem-

Une messe a eu lieu en l'église de

Ses enfants, petits-enfants et

Ventabren, le samedi 30 novembre.

Ses sœur, beau-frère, belles-sœura,

Tous ses amis, ont la douleur de faire connaître que

François VILAIN.

chevalier de la Lègion d'honneur.

officier de l'ordre national du Mérite,

commandeur

de l'ordre ontional voltaïque,

les a quitles dans sa quatre-vingt-cin-

quième année, le 27 novembre 1991, à Pineuilh (Gironde).

transférées à Bobo-Dioulasso (Burkina-

Faso), sur cette terre d'Afrique qu'il a

aimée avec passion et servie avec abné-

Que Dicu garde son ame et les

- Le 30 novembre 1983, disparais-

Isucher Ber FRYDMAN,

Et ses amis demandent à tous ceux qui l'ont connu et aimé d'avoir une pensée pour lui.

CARNET DU MONDE

Tarif: la ligne H.T.

Toutes rabriques \_\_\_\_\_\_\_92 F
Aboanés et actionnaires \_ 80 F
Communical diverses \_\_\_\_95 F

Semaine de la bonté

Cas nº 14. - N- V. Agée

de trente-cinq ans, élève seule

sa fille de quatorze ens, sens

pension alimenteire. Maquet-

tiste traditionnelle, elle e tra-

vaillé jusqu'en novembre 90,

mais elle n'a pu retrouver

d'emploi, les méthodes de tra-

vail étant modifiées. Il lui fau-

drait donc sulvre un stage de

formation de mise en page sur

ecran informetique. Cette formabon a été trouvée, mais les

revenus de M- V. ayant dimi-

nué, du fait du chômage, elle doit être eidée pour financer

ce stage indispensable. Il fau-

Les dons sont à adresser à la Semaine de la bonté, 4,

Prés. 75006 Paris. CCP

Paris 4 - 52 X ou chèques

bancelros. Tél. : (1)

drait 2 500 francs.

Sa famille

<u>Anniversaires</u>

- M- Rouyat, M. et M- René Fichet, Leurs familles,

Leurs amis,

arrière-petits-enfant

Ses neveux, nièces, Et leurs familles,

bre 1991.

son épouse et son fils.

M. Marie-Odette Legrand.

générale et comparée. Ses collègues,

et Olivier,

et Valérie, née Broduriès, sa belle-fille,

Julia et David, ses petits-enfan Many. \$2 90EB et Nat Lile son bean-frère.

Et ses amis, ont la profonde tristesse de faire part

surveou à Annecy, le 29 novembre 1991, à l'âge de soixante-deux ans. année, le 28 novembre 1991. Les obsèques auront lieu le lundi 2 décembre, 4 8 h 10, en l'église Saint-Sulpice. Paris-6. mercredi 4 décembre, à 14 h 15. Corp-déposé. Condoléances sur registre.

L'inhumation aura lieu au eimetière

Le corps repose au funérarium d'An-

Cet avis tient lieu de faire-part,

Ses obsèques auront lien en l'église Saint-Nom-de-Jésus, à Lyon, le lundi 2 décembre 1991, à 12 heures, de la Convention psychanalylique

Les obsègnes ont eu lieu le vendredi

dool les obséques ont en lieu le 18 octobre 1991, à Lanzac (Lot).

18 octobre 1991. à Lanzac (Lot).

[Né le 4 aoûn 1910, à Paris, lie de l'auteur dramatique Fâlix Calvel, diplômé de psychologie de
l'Esole pratique des heutes études, Jean Calvel
e citiente vers le journalisme dès 1932 et entre à
l'egence Opera Mundi, en 1936. Mobilieé à la
déclaration de la guerra - de ceute période militaire il se souviendre dans son livres Cornée de
gioire, - il se retire en zone libre après la défaite,
participant à l'expérience de Radio-jeunesse et
collaborant à la Désenche de Toulouse, jusqu'en
1942. En août 1944 il fait partie du groupe de
résistants qui relaucent Radio-Toulouse à la Libération et, en décembre, il est appelé à Paris, pour
l'emission e Ce soir en France a, diffusée tout
d'abord sur les antennes de le radio américaine en
Europe pois sur celles de la Radiodiffusion franpalse. Nommé rédecteur en chef au a Journal
parlé a et chargé de la direction du service des de collaborateurs dont îi s'est estouré; nombre d'estre eux se retrouveront d'affaurs biensit sous les projecteurs de la télévision naissante. En 1958, îi est nommé réducteur en chef au service des échanges luternationaux de la RTF et, en 1962. Il est détaché à l'UNESCO eu il dirige la division de le radio et de l'Information visuelle. En 1970, il revient à le RTF pour prendre la tête de la section de production Sciences et techniques de la télévision jusqu'à sa retraite en 1875. En 1982, il contribue activament à la foodation du Comité d'histoire de la radiodiffusion dont il est le premier président.)

ancien vice-président

survenu à son domicile, 90, boulevord Murat, Paris-16, le 23 novembre 1991. Il a été inhumé dans la plus stricte intimité an caveau de famille du cimetière de Pootarlier (Doubs).

professeur emérite à la faculté de droit et de sciences économiques de Nice,

# l'université au

FV . . 12

«A la fin de l'ant

Allowania de la composición del composición de la composición de la composición del composición de la composición de la

Joint Co.

 $s_{k_{q_{\sigma, r_{q_{\sigma}}}}}$ 

September 1. A septem

it net-

t sur-

:rciale

francs

4 ou

: lan-

's de

yane.

r les

au x

iétés :hets

s le

ince dus-

# L'université au service des collectivités

Les élus font de plus en plus souvent appel à des contractuels diplômés du troisième cycle pour occuper des postes à responsabilités : au risque de créer un certain malaise parmi leurs fonctionnaires

la faveur de la décentralisation, une nouvelle race de cadres territoriaux, les «contractuels», a fait son apparition dans les collectivités. Ces professionnels aux compétences bien définies, introuvables dans le vivier de la function publique territoriale, sont appelés, temporairement, dans les cabinets des élus à condition qu'ils aient une solide expérience professionnelle et le goût de la politique - et, surtout, dans les services techniques des collectivités. Les secteurs des relations internationales, de la communication, de l'urbanisme, de la gestion ou du développement économique regorgent ainsi de jeunes « charges de mission», «chargés d'études» ou a charges d'affaires », possédant une formation elevée, et, notemment, un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS, de niveau bac + 5).

Malik, chargé d'affaires économiques au conseil général du Val-de-Marne, est l'archétype de ces jeunes cadres dynamiques, mais aussi intelligents, que recherchent aujourd'hui les collectivités locales. Titulaire de deux maîtrises (économie et finances) ainsi que du DESS d'économie et d'aménagement local de Paris-I, et possédant une petite expérience de coteur en Bourse, il n'a pas pas eu de mal à trouver son premier emploi (11 000 francs nets par mois). Infatigable, il n très vite cumulé ce poste de contractuel avec un emploi privé de consultant en finances locales. S'il ne s'était pas engagé dans cette voie, il aurail simé intègrer la haute fonction publique de l'Etat : « Sous-préjet développeur,

#### Rationalisation du secteur cuiturei

Laurence fait partie de ces oiseaux rares qui conjuguent maîtrise de la gestion et sensibilite artistique. Après avoir obtenu le diplône d'une grande école de commerce, elle a suivi le DESS de gestion des entreprises culturelles organisé par l'université Lumière (Lyon-III et l'Agence Rhône-Alpes de service aus cutreprises culturelles (ARSEC). Elle a Irouvé, sans difficulté, un poste d'administratrice à la Halle Tony-Gamier de Lyon. « Lu culture étant un secteur à haut rendement ilectoral, les élus reident aujourd'hut de bans professionnels que pastes de direction. Els sant en train de rationaliser ets emplois qui étaient culturels sans compétences administratives 4, constate M. Jacques Bonniel, responsable du DESS a Les décideurs ont toutefois des probièmes de recrutement inimaginables. Ils ne sairnt pas comment choisir des saltimbanques un peu géamètres, et ils unt besoin de canscus v. remarque M. Jeau-Michel Djian, ancien collaborateur de M. Jack Lang, qui vient d'ouvrir le premier cabinet français de chasseurs de lètes spécialisé dans les emplois

a la décentrativation a indust un conficment des effectifs dans les collectivités. Il custe, pour les diplômés de mirou bac + 5, un véritable murché, qui ne risque pas encure d'être saturé », estime M. Pierre Kukawaka. charge de recherche à la Fondation nationale des sciences politiques, en poste su Centre d'etudes et de recherche sur l'administration et le territoire politique, de Grenoble. Ce sunt les municipalités, les syndicats intercommanaux, les départements, les organismes



publics de logements, les sociétés d'économie mixte et les associations paramunicipales qui offrent les plus nombreux débouchés.

Bien qu'elles sient suivi le même DESS d'aménagement et de développement local de l'université Paris-X. Cecile et Véronique exercent ainsi deux métiers sensiblement difsérents. La première est ches de projet pour le développement social des quartiers (DSQ) dans le Val-d'Oise, la seconde chargée d'opérations dans une société d'économie mixte (SEM) départementale. Henri, lui, est en poste au service économique du département de la Savoie où il gère l'aide aux PME. Il se l'élicite d'avoir suivi le DESS de sociologie appliquée au développement local de l'université Lumière (Lyon-II), après une maîtrise de sociologie aux perspectives professionnelles incertaines, a Certes, j'ai reussi mo conversion projectionnelle, mais cela n'a pris heaucoup de temps, observe-t-il, non sans amertume, il m'aura fullu une demi-douzaine d'onnées et beaucoup de petits contrais mal rémunérès pour gagner 12 000 francs par

Pour Arnand, en revanche, l'obtention da DESS d'administration des collectivités par exemple aux banques, qui cherchent à

locales de l'université de Tours releverait presque du hace. Une maitrise d'administration economique et sociale en poche, il a dejà trouve un emploi à la mairie de Vendome, où il prépare une charte intercommunale de

#### **Fonctionnaires** à deux vitesses

Patrick, qui se définit comme un a pur pro duit de la fonction publique territoriale », où il est entré à l'age de dix-sept ans comme commis auxiliaire, est passé « de l'autre cité de lo harrière », paradoxalement, après avoir suivi un DESS d'administration publique des collectivités territoriales à l'université d'Aix-en-Provence. « Cela m'a donne le bagoge necessaire pour passer le concours d'entrée oux chombres régionales des comptes, et je suis desenu magistrat. Aujourd'hui, les collectivités locales aimeraient bien que je revienne dans leur camp. Elles m'ofirent un salaire infiniment supérieur à celui que je teuchais lorsque j'étois servitaire général. »

« La connaissance du service public local est très recherchée dans le secteur privé. Je pense

mesurer les risques qu'elles courent, ou oux entreprises qui veulent conquérir des marchés publics », note M. Michel Vate, professeur à Lyon-II et coresponsable d'un nouveau DESS de management des collectivités territoriales et de leurs organisations environnantes.

François a ainsi opté pour le privé, eprès le DESS d'eménagement et de développement local de Paris-X, tandis que Franek se dirigenit vers une collectivité locale. Franck est chargé de projet sur les opérations de haute technologie du département des Alpes-Maritimes. Avec un salaire de 12 000 francs nets par mois, il s'estime heureux, ses collègues fonetionnaires gagnant tout juste 8 000 francs, et il envisage de prendre la direction d'une société d'économie mixte locale. Quatre ans après son premier emploi. François, lui, vient de se mettre à son compte et de tripler ses revenus : 25 000 francs nets par mois. Spécialisé dans le conseil en développement économique, il travaille pour les villes de 20 000 à 50 000 habitants. Il a réalisé plusieurs travaux pour la DATAR et, notarament, une étude sur les villes à une heure de Paris. « Le marché est encore très ouvert. Mois ceux qui n'ont qu'un DESS risquent d'être concurrencès par les élèves des écoles de commerce. »

A court terme, le recours à la contractualisation satisfait employés et employeurs, « J'aimerais passer le concours d'odministrateur territorial, mais il n'offre qu'une douzaine de places par on. Quant ou concours d'attaché, non merci! Je n'oi pas envie de gagner la moitié de mon saloire! », s'exclame Arnaud, qui préfère se trouver en marge du secteur public ponr mieux le servir. « Mon poste me permet de faire preuve d'initiative et d'opprendre mon métier. Je considère que c'est un tremplin pour mo carrière », estimo Véronique, qui n'envisage pas de rester toute sa vie dans une collectivité locale.

Quant aux élus, c'est avec un certain soulagement qu'ils voient arriver ces jeunes diplomés de troisième cycle, sculs susceptibles de résoudre leurs problèmes de recrutement. Le recours au statut de contractuel leur permet de contourner les obstacles liés à l'embauche de fonctionnaires, comme le départ en formation initiale après recrutement fle Monde daté 27-28 janvier). La loi du 26 janvier 1984 prévoit que les agents non laires sont remuté trois ans renouvelables une seule fois. « C'est juste ce qu'il faut pour des opérations d'urbanisme limitées dans le temps. Nous employons uinsi trois contractuels pour le montoge de nos six zones d'aménagement concertées v. déclare le secrétaire général d'Issy-les-Moulineaux, M. François Quelennec.

Les clus doivent, bien sur, payer au prix du marché ces « anti-ronds de cuir ». « .4u risque, précise M. Kukawaka, que l'on ait, un jour, une fonction publique territoriale à deux vitesses. » La cohabitation, parfois tendue, de jeunes diplômés de passage gagnant le double de leurs homologues fonctionnaires - et non moins méritants - risque d'aggraver le malaise au sein de la fonction publique lerri-

(1) Artes, 50, rue Saint-Antoine, 75004 Paris.

### Les élus et les juges

NE nouvelle foie, plusieurs délibérations, et non des moindres, de la Communeuté urbeine de Lyon (COURLY), ont été frap-pées d'illégalité. Une subvention de 90 millions de francs pour la rénovetion de l'Opéra, l'indemnité eccordée à des « secrétaires déléguée » euprès des vice-présidents de l'essemblée, et des subventions aux groupes politiquee conetitués, ont, en effet, été ennulées per le tri-bunal edministratif de Lyon,

En quetquee moie, M. Michel Noir, président de le COURLY, e done vu d'importents doseiere être einsi remis en cause, comme le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'ag-glomération ou la convention signée evec un concessionnaire privé pour la réalisation d'un périphérique autoroutier. Il s'estime victime d'un char-cèlement judiciaire », et pointe du doigt l'euteur des recours, M. Étienne Tête, coneeiller communeutaire

#### **Fonctionnement**

Sur le fond, M. Noir conteste « vigoureusement » l'interprétation des textes per les magistrats et regrette que la volonté mejoritaire d'élus ne soit pee respectée : «Est-il normal, est-il acceptable que le fonctionnement d'une essemblée majeure et souvereine soit ainsi entravé?». Dans un entretien publié par l'édition Rhône-Alpas du Monde deté 22 novembre, le président du tribunal administratif de Lyon a voulu rappeler que sa juridiction exercalt eexclusivement un contrôle de la légelité des actes», «Le droit prime, a-t-il affirmé, quel que soit l'intéret

Saisis, le plupart du temps

par des essociations constituées en opposition à des projets d'emenagement ou par des élus écologistes. entourés de juristes compétratifs, en réglant des conten-tieux, prennent, de feit, des décisions de caractère politique concernant l'administre-tion de la cité. Tout comme M. Noir, d'eutres me M. Alain Cerlgnon à Greno-ble, ont été contraints d'en possibilité de faire appel de ces décisions devent le Conseil d'Etet. Meis le longueur de la procédure paut freiner, voire bloquer, la réelisetion d'un projet. Cerreins élus souhaiteraient pouvoir consulter, en amont de leur décieion, le tribunel administratif. Mais les textes en vigueur ne le permettent pas Et l'engorgement de ces juri-dictione rendrait impossible ce comrôle préelable.

**BRUNO CAUSSÈ** 

# Un entretien avec le maire d'Angoulême

# « A la fin de l'année, nous aurons supprimé 220 emplois »

Georges Chavanes propose d'assouplir les règles de la fonction publique territoriale afin de réduire les effectifs et de donner aux communes la possibilité de réaliser des économies

a Vous avez évité la mise zous tutelle d'Angoulème. Mais disposez-voue d'une véritable

marge de manœuvre financière? Nous ne pourrons recommencer à investir qu'en 1995, mais nous sommes sauvés. Pour la première fois depuis dix ann le budget prévisionnel vient d'être voté en équilibre reel. Nous avons même réussi à dégaget une capacité d'autofinancement de 35 millions de france, après remboursoment de capital de la dette (47 millional. Nous es sommes is perce que les benques out abandonné une partie de lours intérèts (30 millions de france par se pendam cinq sus) et différé juipartie de cos intérêts (35 millions de francia. Par ailleurs, l'Etat nous a sides avec une subvention d'équi-

- De quelle façon? - Nous avons reexamine nos contrats en faisant jouer la concurrence. Nous avons eu recours au sponsoring pour certaines manifestations commme le Salon international de la bande dessince ou le Festival de musiques métisses. Surtout, nous avens créé un district, ce qui nous a permis d'avoir une dotation globale de l'onctionnement et de pertager des frais autrefois SUPportes per le ville scule : école de munique, activités de loisirs du plan d'one... Nous avons augmenté les tacida pour les usagers des crèches qui a habitent pas Angoulème. Au risque de paratire impopulaire, J'ai fermé deux de cos établissements, sam pour autant refuser d'enfants. then de 10 millions. Enlin, nous : parce que nos équipements publics : - Vous avez toujours refusé

Une prime de départ volontaire

- Les dépenses de la commune ont balssé grace, aussi, à des réductions de personnel. Où en sont les effectifs?

- Angouleme avait 1 430 agents municipana en 1989. A la fin de l'année, nous en serons à 1 210. Nons aurons supprime 220 emplois en deux am et neul mois, soit sept postes par mois. Mais nous avons encore deux fois trop de monde, avec quatre agents pour cent habitents, alors que le ratio est de deux pour cent, et que nous sous-traitons presque tous nos services. Le protocole d'accord prévoit 250 nouvelles suppressions d'emplois d'ici à 1995.

avons rationalisé la gestion de la sont encore largement surdimen- de licencier. Comment avez- avoir un certain nombre de transvous opéré cette réduction da personnel?

> - Nous n'avons pas remis d'agents à la disposition du Centre blae, vous avez introduit un national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou du centre de gestion, comme nous aurions du le faire si nous avions suivi l'avis de la chambre régionale des

comptes. Cette solution nous aurait d'une mise à disposition, la commane verse l'équivalent de quatre années de salaire en trois ans.

»En revanche, pous n'avons pas reconduit les mandats des contractuels et de certains auxiliaires. Les départs à la retraite n'ont pas été remplacés. J'ai insisté pour que les clus des collectivités voisines embauchent en priorité du person-

ferts sur le district.

- Lors du débat sur l'administration territoriale à l'Assemamendement visant å instaurer une prime de dépert volontaire. De quoi s'agit-il?

- Cette prime pourrait être versée pendant deux ans maximum à tout fonetionnaire qui déciderait, counté très cher puisque, dans le cas volontairement, soit de demander sa mutation dans une autre collectivité, soit de démissionner de la fonction publique territoriele. Elle serait égale aux deux liers du salaire, ce qui donnerait à la commune la possibilité de réaliser une économie d'un tiers au départ, et de 100 % an-delà, puisque l'emploi ne serait pas remplacé.

- Les fonctionnaires ne préfénel d'Angoulème. Il doit encore y reront-ils pas être remis à la dis-

position du CNFPT, dans la mesure où ils sont assurés d'être payés ad vitem aeter-

- Cette mesure ne s'adresserait qu'aux volontaires. Un fonetionnaire municipal tenté par le privé se déciderait sans doute à démissionner si on lui proposait une prime suffisemment incitative. Il serait bon, de même, d'introduire une procédure de type Fonds national de l'emploi (FNE) ponr les agents territoriaux désireux de partir en préretraite. Il faut que les élus puissent bénéficier de ces mesures qui s'eppliquent dans le privé et qui permettent de mettre en place de véritables plans de redressement.»

SERGE BOLLOCH



# UN TOUR DE FRANCE DES REGIONS

# FRANCHE-COMTÉ: petits bonheurs e





l, au moment des fêtes, vous offrez à des bamhins des jouets français, il y a une chance sur deux qu'ils aient été façonnés du côté de Moirans. Si e'est un scooter Peugeot dont vous réservez la surprise à l'nîné de vos enfants, il viendra sûrement de Mandeure. Songezvons à nne montre pour votre épouse, à une pipe pour vous? La première aura sans doute été montée à Charquemont, la seconde tournée à Saint-Claude. Pour la maison, êtes-vons tenté par un meuble Parisot? Il arrivera tout droit de Saint-Loup-sur-Semouse. Savez-vous que les rames du TGV Atlantique sortent des faubourgs de Belfort, que quatre Peugeot sur dix sont montées à Sochaux, que les meilleures bouteilles d'Arbois sont originaires de Pupillin, que les por-tions de la vache au célèbre sourire sont fondues à Lons-le-Saunier et les petits déjeuners Nesquick élabo-

#### « Pas des marioles »

Ces localités ont au moins un point commun : elle sont toutes situées en Franche-Comté. Mais voilà, fante d'estampille « made In F.-C. », les consommateurs continueront à ignorer que quantité de produits d'usage courant sont le fruit du travail de cette petite et trop modeste région.

Modeste, elle l'est par sa taille (celle de trois départements et de celle de Paris intra-muros) et par sa situation dans un angle de l'Hexagone, comme coincée le long de la frontière helvétique. Composée de terroirs fort divers - la montagne jurassienne, la vallée du Doubs, les plaines de Haute-Saône, un versant des Vosges, la trouée de Belfort, - tiraillée par des forces centrifuges que Besançon, trop fai-hie capitale, a bien du mai à contenir, la Franche-Counté doute parfois de son unité.

Peut-clie se rassurer en relisant son histoire? Certes, la province gallo-romaine des Séquanes fut durant quatre siècles une entité

hien individualisée, mais ensitte cette marche fut longtemps bellot-tée entre les rois de France, les ducs de Bourgogne et les empereurs d'Allemagne, An dix-huitième siècle et au prix d'un dramatique sac-eage, les troupes du Roi-Soleil l'arrimérent définitivement à la France. La Révolution y tailla trois départements (Haute-Saône, Jura et Doubs) puis rattacha au dernier le pays de Montbéliard, qui avait appartenu deux siècles duram à la famille des ducs de Wurtemberg, Enfin, après la guerre de 1870, le Territoire de Belfort soustrait à l'Alsace allemande par la résistance trouva accolé nux circonscriptions franc-comtoises avant de devenir lui-même en 1922 un département,

De ces morcenux les aménageurs du territoire doutaient qu'on paisse faire une région viable et songeaient à les agrèger à la Bourgogne, « Comtous rends-toi. Nennt ma foi " S'il y a un trait commun aux habicaractère. Cette devise et le choix du lion comme animal emblématique en font foi, Si Jurassiens, Haut-Saonois, Vosgiens, Montbeliardais et Belfortains ont décidé de s'assembler pour le meilleur et pour le pire, e'est qu'ils se ressemblent : calmes et tolérants, sérieux et durs au travail, ingénieux et même inventifs, simples et réservés, a Pas des marioles », comme disait Edgar Faure. Bref, ils font davantage qu'ils ne causent. En ces temps de

#### Le berceau du socialisme utopique

Pontant la région a sécrété depuis longtemps une cohorte de personnages hors du commun. Des hommes de science comme Cuvier et Pasteur, mais aussi des techni-ciens qui ont innové dans le domaine du bélinographe, du cinéma, de la soie artificielle, de la navigation à vapeur, du traitement mesure; des hommes d'Eglise comme le pape Calixte II et Mgr Feltin, des littérateurs dont

# Les enfants orphelins d'Edgar

Le président du conseil régional tente de protiquer l'œcuménisme des majorités d'idées, mois la politique du « compromis » fouriste a-t-elle encore un avenir ?

fumant la pipe, un fantôme débonnaire rôde dans les coulisses de la scène politique franc-comtoise. Disparu depuis plus de trois ans, Edgar Faure, qu'on le veuille ou non, n'a toujours pas tiré sa révérence. Mais, comme tous les revenants, il dérange, et rares sont ceux qui, dans le microcosme local, évoquent spontanément sa mémoire. Il faut d'ahord mettre sur la voie puis insister lourdement pour obtenir d'un élu un jugement sur les méthodes, l'œuvre et finalement l'héritage de celui qui, durant qua-rante-deux ans, fut le représentant, pour certains le bienfaiteur, puis le patron et l'ambassadeur de ce terroir. « Du faurisme, il ne reste rien, affirment d'nucuns. Les choses vont si vite et les Français ont la

En effet. Six fois ministre, président du conseil, académicien, Edgar Faure fut l'inspirateur et l'animateur de toutes les institutions auccessives qui de quatre départements disparates ont fini par faire une région. C'est à son intervention personnelle que in France-Comté doit de n'avoir pas été raltachée à la Bonrgogne, comme on s'y préparait. Pourtant, lorsque le sénateur Pierre Jeambrun, qui fut durant quatre décennies le collaborateur dn «président», voulut créer une association des amis d'Edgar Faure, il reçut seulement vingt-trois

La volonté de tourner la page, d'échapper à l'ombre portée du « grand homme » est manifeste. Certes, le portrait d'Edgar domine encore la salle du conseil régional et sa tête en hronze accueille les visiteurs à l'entrée du bâtiment, mais ancun conseil municipal n'a donné son nom à la moindre ruelle et on a même refusé qu'un lycée agricole, qn'il avait contribué à créer, porte

L'ingratitude des enfants d'Edgar est d'autant plus sévère qu'elle se « Il pratiquait le chentélisme, accu-sent certains. Pour attribuer un poste ou une faveur, il lui suffisait de décrocher le téléphone et d'appeler un ministre que, d'nilleurs, le plus souvent, il tutoyait. » Que celni qui n'a jamais péché jette la première pierre, serait-on tenté de répondre. « Il occupait tellement le devant de la scène qu'il n empêché d'autres personnahités de s'affirmer. La Franche-Comté n'a plus de locomotive. » Avancé par ceux-là même dont il a fait la carrière, l'argument prête à sourire.

Au temps d'Edgar, un démocratechrétien comme Jacques Duhamel, des socialistes comme Jean-Marie Bailly, André Boulloche ou Jean Minjoz furent ministres. Aujourd'bui, il suffit de citer des gens de gauche comme Jean-Pierre Chevènement et Jean-Noël Jeanneney (qui se présente comme tête de liste en Haute-Saône) ou des bommes de droite comme Christian Bergelin pour s'apercevoir que la région reste comme elle l'a toujours été, produetrice de personnages de

> *le RPR* conquérant

« Edgar Faure saupoudrait mais il n'nynit pas véritablement de grand dessein pour in Franche-Comté ». entend-on encore. Pourtant les priorités régionnles affichées aujourd'hui étaient déjà les siennes : l'Université et la formation, le développement économi-

bonnes liaisons ferroviaires et autocontières la qualité du cadre de vie. « Moi, je continue la politique d'Ed-gar Faure » avoue Pierre Chantelat (UDF) qui lui a succedà à la tête du conseil régional.

L'ancieu président du conseil avait même pour sa région des ambitions internationales. Il nvait eréé une assemblée des régions d'Europe - dont il avait pris évidemment la présidence, - un tour européen des jeunes et une commu-nauté de travail avec les cantons suisses proches du massif jurassien. Cette ouverture est-elle encore soutenue, autrement qu'en parole?

En définitive, la seule pratique fauriste dont les politiciens franccomtois se reconnaissent comme les héritiers c'est celle du compromis

que, le canal Rbin-Rhône, de Faure avait, il est vrai, en ee domaine, une sorte de génie. La situation politique locale rend la constitution de ces fameuses « majorités d'idées » - qui n'étaient autres que des coalitions d'intentions convergentes - plus que jamais nécessaire

> Des grands courants d'autrefois, il ne reste pas grand-chose. La démocratie-chrétienne n'a guère eu d'emprise sérieuse en ces terres où l'on « bouffe facilement » du curé. Le radicalisme qui paraissait si solide dans le Jura et la Hnute-Saône (André Maroselli, înt buit fois ministre sous la Troisième République l) a disparu corps et biens. La droite elassique, autrefois représentée notamment dans le Doubs par la famille de Moustier, est tiraillée entre le Front national, le PR et le RPR. Le parti de M. Le

Pen, qui avait réussi à placer quatre des siens à l'assemblée régionale, en a vu disparaître trois, absorbées par la majorité RPR-UDF. Voilà qui ne témoigne pas d'une grande fidélité dans le programme du parti

L'UDF, fort divisée, détient dans la région cinq postes de parlemen-taires et neuf sièges de conseillers régionaux (sur quarante-trois). Seul le RPR paraît jusqu'à présent avoir le vent pour lui. La formation chiraquienne dispose sur les quatre départements de sept parlementaires, de neuf conseillers régionaux et de trois présidents de conseil général (Doubs, Jura et Hnme-Saône). Fait marquant de ces dernières années, le sénateur Louis Souvet, l'un des siens, a reussi en 1989 à enlever la mairie de Monibéliard, bastion de la gauche s'il en

A gauche, précisément, le Parti communiste, déchiré entre orthodoxes et rénovateurs n'a plus de représentant au Parlement et deux petits strapontins au conseil régional. La social-démocratie, elle, est encore bien vivante (neuf parlementaires, dix-neuf conseillers régionaux et un président de conseil général, celui du Territoire de Belfort) mais on y pratique avec ivresse le petit jeu des courants. On connaît en Franche-Comté des chevenementistes affichés, des mauroyistes bon teint, des mitterrandiens-Ceres, des fahiusiens et des rocardiens non repentis.

Au conseil régional, Pierre Chantelat navigue en s'appuyant sur une très courte majorité (vingt-deux RPR-UDF-FN sur quarante-trois élus), en pratiquant l'œcuménisme des fameuses majorités d'idées et en évitant de gratter là où ça pour-

TENDANCES Chômage • PIB Budgets régionaux Population étrangère Recettes fiscales En % de la population totale En % de la population active par habitant France 10,5 % 91,6 101,9 90 -91 (Source: INSEE.)



Mon dead sadin

# TOUR DE FRANCE DES REGIONS

# bonheurs et grandes chimères

trois Prix Goneourt (Lonis Pcrgaud, Roger Vercel et Bernard Clavel); des peintres au premier rang desquels l'orientaliste Louis Gérome et le réaliste Gustave

La région s'enorgueillit d'avoir été le berceau des théorieiens du socialisme utopique que sont Charles Fourier, Joseph Proudbon et Victor Considérant. Elle n's pas à rougir de son patriotisme puisqu'elle a fourni à Napoléon le une bonne demi-douzaine de ses généraux et l'officier compositent Rouget de Lisle. Pas davantage de ses aventuriers voyageurs dont la tête de file est Paul-Emile Victor. Quent sux politiciens ayant fait une carrière nationale ils sont légion, à commencer par Jules Grévy, l'un des tout premiers présidents de la III République (1). Brcf, à feuitleter les pages du dictionnaire, les hommes de qualité semblent pousser ici aussi dru que les sapins.

Même s'ils ne le crient pas sur les toits, les Francs-Comtois ont bien des raisons d'être fiers de leur pays. Certes, ils n'arriveront pas à vous expliquer par quelle aberra-tion grammaticale le « franc-comté », détaché jadis de la Bourgogne, s'est féminisé en Franche-Comté. Mais ils s'en accommodent comme de cette particularité qui veut que la bourgade de Moutbe, dans le Doubs, soit la plus froide de France. Le thermomètre y serait descendu jusqu'à moins 34 degré, en 19631 A ee record, que l'on tient à conserver, la région en ajoute bien d'autres. D'abord celui du boisement. Vue de satellite, la Franche-Comté apparaît comme une longue trainée sombre entre les plaines claires de la Suisse et de la Bourgogne. lei plus de 4 hectares sur 10 portent des arbres, et ce couvert est en progression. C'est un capital encore insuffisamment exploité par la filière bois et le toul'avenir devant eux. Ils le préservent comme les autres éléments de leur cadre de vie. Le sauvetage du Doubs, qui a duré dix ans, la mise en valeur des quartiers historiques, la création de deux parcs naturels régionaux (l'un dans le Jura, l'autre dans les Vosges) et bieutôt d'un

troisième dans la Bresse, témoi-gnent de cette préoccupation. Nul sient de cette precomparion. Nui ici n's envie de se priver des plai-sirs que procurent la pêche à la truite, la chasse an sanglier, la ran-donnée en forêt evec des brodequins ou des skis de fond.

Bien que les agglomérations de Besançon, Dole et Belfort aient doublé en un siècle et que celle de Montbéliard ait quintuplé, 45 % de la population régionaic – qui n'a jamais été eussi nombreuse – résident encore dans des commones rurales. Elle y revient même depuis quelques années. Aux grands nsembles banlieusards on préfére soit la ligne bleue des massifs foresticrs, soit l'horizon des pâtures piquetées de ces fameuses Montbéliardes rouge et blanche qui sont de véritables laiteries à quatre

#### Une maison du jouet d'ovant-gorde

D'ailleurs, l'industrie participe à ce mouvement. Il y a plus de deux siècles que, l'hiver vanu, les pay-sans jurassiens se transforment en artisans, taillant la pierre, assemblant des rouages d'borlogerie, tournant le bois ou, plus tard, façonnant le plastique. Si le travail à domicile est devenu marginal, il est resté une tradition de l'atelier et même de l'usinc à la campagne.

Pour s'en persuader, il fant parcourir la région de Saint-Claude, où les PMI-PME pullulent le long des vallées. Infirmant les théories de la DATAR sur le péril mortel de l'enelavement, elles témoignent d'un dynamisme réjouissant. Exemple : à Moirans-en-Montagne, bourg de deux mille quatre cents âmes, une trentaine de fabricants de jouets dissemines dans le secteur se sont mis d'accord pour tions - nne surprenante maison du

Loin d'être un banal hall d'exposition-vente des productions locales, c'est un centre de recberche et d'essai très pointu. Des spécialistes testent sur des groupes d'enfants et de parents

La Joux, aymbole et vitrine dee immenses forêts franc-comtoises - alles couvrent plus des

quatre dixièmea du territoire da

le région - ns pouvsit être plé-

béienns. Elle s sppertenu è Is

couronne d'Espagne event de

rentrer dans le domaine des roia

de France. Une route dits de le

Marina rappelle que l'on en tirait jadis tes charpentes des vaia-

seaux de le Royele. Plus prosatquement, les Jurassiens confec-

tionnaient syse sss ramesux

macérés dans de l'eau sucrée un

ebacune des créations des industriels associés avant que des ingénienrs soumettent les objets sux epreuves de l'homologation tégale. Une banque de documentation et une galerie d'exposition où l'on explique les techniques de façonnage complètent les laboratoires. Le tout dans un bâtiment à l'architecture audacieuse, qui a accueilli

l'aide de la région. « Nous avons des difficultés. comme partout, mais il est vrai qu'en gros notre région a le privilège de tourner

L'homme qui ose avouer ce que

cycles qui inéviteblement, dans quelques années, constitueront un

nouveau pôle d'excellence au nord de la région.

bien peu de responsables ont ail-leurs la franchise de reconnsître n'est autre que le pétulant et volu-bite Jean Michel, ancien ouvrier

PC : 8,30 %, 1 élu; PS :

30,52 %, 4 élua; Un. opp. :

4,23 %; div. d. : 3,83 %; div.

d.: 2,6B %; FN: 8,73 %,

HAUTE-SAONE (9 sièges)

Ins., 164 460; abst., 17,50 %;

PC : 7,76 %; PS-MRG :

36,69 %, 4 élus; Un. opp.:

45,80 %, 4 élus ; FN : 9,72 %,

boulanger, devenu président de la

chambre de commerce et d'indus-trie de Franche-Comté.

Cet allant, aiguillonné par la

concurrence, on le retrouve dans bien d'autres domaines. Celui de

l'enseignement par exemple, où,

loin de se contenter d'une univer-sité concentrée à Besançon, les éius

de Belfort-Montbéliard, iovoquant

«un grand bond en avant », ont arraché à l'éducation nationale des

écoles d'ingénieurs et des premiers

1 élu: Verts : 4,83 %.

auff. ex., 128 448.

Côté culturel, le Festival de Besançon, déjà quadragénaire, ron-ronne, mais l'innovation vient ici

de la Fondation Ledoux instaltée dans l'ancienne Saline royale d'Arc-et-Senans. Cet admirable témoin de l'srehitecture industrielle du dix-buitième, elassé au titre du patrimoine mondial, est propriété du département du Doubs depuis 1927. On y mensit depuis vingt ans d'édifiantes mais fumeuses réflexions sur le futur qui laissaient les Franc-Comtois de marbre. La restauration des bâtiments, l'ouverture d'un musée du sel, puis d'une bibliothèque, l'organisation d'un festival d'instrumentistes européens, enfin, tout récemment, l'exposition des maquettes d'architecture de Claude Nicolas Ledoux ont réveillé la maison. Cent dix mille per-sonnes l'ont fréquentée en 1991,

soit le double des années passées. La fiévre novatrice qui a saisi les Franc-Comtois s'exprime aussi au chspitre des médias. La Franche-Comté ne connaît ni grand quoti-dien ni radio régionale. Selon les cantons, on lit l'Est républicain (100 000 exemplaires), le Pays de Franche-Comte (édition de l'Al-sace, le quotidien de Mulhouse, à 20 000 exemplaires) ou le Progrès (édition du quotidien de Lyon à 25 000 exemplaires.), on écoute Radio-Belfort ou Radio-Sesancon. Quant à l'équipe de télévision de FR 3. sa direction régionale est encore à Dijoo. Aussi les élus se sont-ils mis en tête de câbler systématiquement leur eirconscription. C'est le cas de Belfort, mais eussi de la totalité de la Haute-Saone, jusqu'à la moindre commune rurale. Hormis la consommation accrue de séries américaines, per-sonne ne sait exactement à quoi

cela servira, mais on fonce. Même attitude pour les voies de communication. Négligeant le fait que la région, qui est déjà un couloir naturel irrigué par 1 100 kilomè-tres de voie ferrée, 150 kilomètres d'autoronte et 22 000 kilomètres d'excelientes routes, chacun agite spectre de l'enelavement. On réclame, qui le doublement d'une route, qui l'électrification d'une voie, qui le percement d'un tunnel, quand ce n'est pas une balte sur le futur tracé du TGV.

Comme le fsisait jadis Edgar Feure, beancoop de notables revent aussi d'a un grand canal» ouvrant l'sxe majeur de la vallée du Doubs à de lourds convois. Les plus lucides confessent que ce serpent de mer, dejà trentenaire, n'anporterait quasiment rien à la région sinon d'énormes dégâts à la nature, mais, en dehors des écologistes et de quelques communistes repentis, personne ne le dit haut et fort. Sans doute, au-delà de leurs petits bonheurs quotidiens, les Franc-Comtois ont-ils besoin. comme tout le monde, de caresser quelque grandiose et coûtense ebi-

MARC AMBROISE-RENDU

(1) Jules Grésy ou la République debout, par Pierre Jeambrun, Tallandier 1991, 464 p. 160 F.

#### La semaine prochaine L'ILE-DE-FRANCE

Déjà publié : l'Alsace (le Monde daté 6-7 octobre), l'Aquitaine (le Monde daté 13-14 octobre), l'Auvergne (le Monde daté 20-21 octobre), la Bourgogne (le Monde daté 27-28 octobre), la Bretagne (le Monde daté 3-4 novembre), le Centre (le Monde daté 10-11 novembre), Champagne-Ardenne (le Monde daté 17-18 novembre) et la Corse (le Monde daté 24-25 novembre).

# suff. ax., 130 871.

Le conseil régional

Président : Pierre Chamelat (UDF)
2 PC; 18 PS; 1 MRG; 10 RPR; 5 UDF-PR; 2 UDF-CDS;
1 UDF-rad; 3 div. d.; 1 FN. Résultats des élections de 1986 par département JURA (10 sièges) : TERRITOIRE DE BELFORT (8 sièges) : Ins., 84 270 ; abst., 19,65 % ; Ins., 172 713; abst., 20,71 %;

suff. ex., 64 876. LO: 1,56 %; PC: 8,98 %; PS: 39,98 %, 3 élue; Alterna-36,84 %, 4 flus; div. d. : tive: 3,80 %; Un. opp., 38,68 %, 3 élus; FN: 11,21 %

DOUBS (18 sièges): Ins., 309 935; abst., 19,96 %; suff. ex., 233 741.

LO: 1,73 %; PC: 5,59 %, 1 élu; PS: 32,78 %, 7 élus; Un. opp.: 41,04 %, 8 élus; div. d.: 4,84 %; FN: 9,49 %, 2 élus; Verts: 4,50 %.

cette année einquante mille visi-

Le mariage pluricentenaire entre l'agriculture et la manufacture explique que le Franche-Comté soit détentrice d'un autre record national, celui des salariés employés dans l'industrie (37 %). Le tissu d'entreprises n'est pas seulement constitué d'un millier de petites affaires, mais aussi de deux cent eloquante firmes moyennes, d'une vingtaines de sociétés conséquentes et de quatre «grands» : L'agonie de Lip est encore dans les mémoires, mais sur le site de Palente s'étend aujourd'hui, symbole roboratif, uoe nouvelle zone d'activités avec pépinière d'entre-

prises et firmes japonaises. L'empire Peugeot, dont les cinq usines frane-comtoises employetent jusqu'à quarante-deux mille personnes, a vacillé un moment. Vingt mille travailleurs ont quitté l'usine géante de Socbaux mais quatre cents robots les ont rempta-ces. Qui a connu les chaînes de montage des années 70 reste pantois devant les nouveaux ateliers. Bien qu'ils soient immenses, les normes de propreté y sont les mêmes que dans un laboratoire pharmaceutique. Dans un bruissement distingué, des machines en uniforme jaune, dont certaines sont protégées par des tabliers, manipulent les pièces entre deux doigts d'scier, agrafent, soudent, passent quatre couches de pein-ture, encoltent, posent les vitres et, svec une adresse de dentellière, enfournent dans les carrosseries de gémir devant l'inévitable compete qui ve souffler sur t'industrie automobile. Peugeot achève d'investir plus de 9 milliards de francs sur le site quasi centenaire de Socheux pour y disposer de l'usine la plus moderne d'Europe.

Ce dynamisme est entrainant. Il explique que, sur le tableau de marche de l'économie franc-comroise, les indicateurs soient souvent en meilleure position que dans le reste de la France : chômage (limité à 7,5 %), progression du produit intérieur brut, valeur ajoutée par babitant, salaire moven pubme de création d'entre produit de la création d'entre produit de la création d'entre de création de la créa moyen, rythme de création d'entre-prises, etc. L'agriculture ellememe, silleurs pantelante et courroucée, reste ici apparemment via-ble puisque des dizaines de jeunes s'installent chaque année avec

**Bibliographie** 

La liste des ouvrages, études,

albums, romans, pièces et recueils évoquant la Franche-Comtè compte

près de 2 000 titres. Parmi les plus récents :

- Histoire de la Franche-Comté

sous la direction de Roland Fiétier

ct Claude-tsabelle Brelot, Privat, Toulouse, 1985, 500 p.

L'Encyclopèdie de la Franche-Comté, sous la direction de Jean Boicbard, Ed. La Manufacture, Besançon, 1991, 400 p. 400 illustra-

La Franche-Comté réinventée la décentralisation en pratique, par Jean-Philippe Leresche, Ed. Peter

Lang, Berne, 1991, 556 p.

raillons, ces tuiles de bois qui l'ousst. Quant sux scisurs, ils

inébraniables dans la bise, ces arbrea d'élits n'ont qu'un seul ennemi : la neige st surtout son compère ls verglaa dont ls chaps pesanta briss las branchas, renverse les moina sarscinés et parfois coupe lse troncs en deux. Dn comprend slors l'invocation spposée sur ls tronc d'un géant par les msm-bres de la société forestière de Franche-Comté qui, an 1929, teneisnt congrès près d'ici : « Saint Wencealas, duc de Bohème, protégez-nous, nous et

# Mon beau sapin

'EST toue les jours Noël dans la forêt de la Joux.
Là-haut, vers 800 mètres d'skitude, sux frontières du Jura et du Doubs, les routes de campegns eemblent as rétrécir sncore st entrant dens le pénombre. Vous voilà dens la plua impreeaionnante sapinière de France. De part et d'eutre du capot, des falaises végételes e évasent vers le cial qui paraît soudain plus lointain.

COUP DE CŒUR

Aux angolssés, quelques minutes suffisent pour ramonter à l'air libre dea hsuta plateeux car is mesaif est ds modests dimension : trole fois le bois de Boulogne. Mais en ce lieu, les emoureux des arbree ne peuvent qu'êtra seisis d'une ferveur sacrés. Ils garent is volture sscrilègs st pénètrent è pied dana le eous-boie. « Par beau tempa, assurant les guides, les touriates spprécisronr l'agrément des promenades aous la futaie ». Contresens. C'sat sous l'ondée et slors que souffle la tempête qu'il feut processionner sur les aentisrs tracés per les Eaux et Forêta au milieu dea colonnes de la cathédrale gisuque. Car si cette futaie offrs une magnifiscanca équivalente à celle des forêts tropicales, e'est que chacun de aes mètres car-rés bon sn msl an rscoit 1,40 litra d'ssu. Sous la pluis, épicésa hirsutss s1 sepins aux douces siguifies semblent soupi-

Leurs ramurss ds pisin eisl. situées à 40 mètrez du soi, cha-hutent sous les rafales d'ouast, mais sn bas l'eir est quiet. La trone de ces géante que trois peraonnes arrivent è peine à embraseer ne bouge pas plus qu'un roc. La mouses qui lea tapisse hébargs tout un patit monda d'insectes et de champignons qui, en qualqus sorts, humanissent les monstres. C'est aussi sous is mauvais temps que la solituda et donc la ment sont ici assurés.

#### vin ds sapin qui, dit-on, eurait mérité una appallstion Tuiles

de bois Dane iss mailtaurs troncs, su grein aerré et dépourvue de nœude, on tsille encore les protègant das bourraques humides lea façades orientées à savent que chacun de cea sapins, parvsnu à maturité, laur donners anviron eing cents planches ds 4 mètres ds long. Dn comprend qu'ils les regardent avec uns respectusues



# **NOUS CONTRIBUONS A L'EVOLUTION DE LA RACE AUTOMOBILE**

Nous travaillons en synergie avec les constructeurs. Nous pilotons les projets, de la conception à la réalisation.

Nous traitons la fonction dans sa globalité pour mieux optimiser les organes et mastriser les coûts. Nous contribuons à l'évolution de l'équipe-

ment automobile. L'équipementier d'aufourd'hui doit être un concepteur. Nous consacrons 5 % de notre

chiffre d'affaires en études, recherche et

Résultat : nous maîtrisons les technologies d'avenir comme les matériaux composites, la soudure au plasma ou la découpe au laser. Nous avons su marier le plastique et l'acier, concevoir un outil de production flexible.

Nous, les bommes et les femmes d'ECIA, nous nous engageons auprès de rous, Constructeurs, sur des produits fiables, rationnels, livrés juste à temps.

ECIA. 25400 Audincourt. France. Tél. 81 37 60 40.





LA société d'économie mixte, qui assure la conception et la gestion de la future technopole de Biarritz-Bi-dart, en Pays basque, vient de fixer le début des travaux sur le site pour le mois de janvier prochain. Associant organismes de formation, laboratoires de recherche et entreprises, ce parc technologique doit se déployer durant une dizaine d'an-nées sur la base d'une première tranche de 16 hectares aménagés, qui offriront 60 000 m² de bureaux

Les promotenrs de cette technopole, les villes de Bayonne, Anglet, Biarritz et Bidart, le conseil général des Pyrénées-Atlantiques, la Chamhre de commerce et d'industrie de Bayonne et des établissements financiers privilégient la carte d'un développement antochtone qui s'appuie sur le marché aquitain et celui du Pays hasque espagnol. La technopole de Biarritz-Bidart doit être spécialisée dans les activités liées aux technologies de la communication, et de l'image.

BRETAGNE

Le Finistère inquiet pour son développement

LE conseil général du Finistère, réuni lundi 18 novembre à Quimper en session extraordinaire sur la ruralité, a demandé au gouvernement un plan d'urgence pour le département, où, d'ici à l'an 2000, l'agriculture anna perdu quinze mille emplois.

L'unanimité entre les élus de gauche et de droite s'est faite pour proposer à l'Etat un contrat-déve-loppement portant principalement sur une route centrale à quatre voies, considérée comme une prio-rité, un vrai train à grande vitesse jusqu'à la pointe de la Bretagne, le maintien des services publics et la délocalisation dans le Finistère d'une administration.

# L'effet surprise des délocalisations

Les villes choisies par le comité interministériel sont prêtes à accueillir les administrations mais elles doivent répondre aux craintes d'un personnel mal informé

PPAREMMENT, seul le maire de Béthune savait, avant que la décision ne soit annoncée à la fin dn conseil interministériel du 7 novembre, que sa ville allait bénéficier de la délocalisation d'une administration. M. Jacques Mellick, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, avait en effet participé aux réunions préparatoires au cours desquelles a été arrêtée la liste des organismes déménagés en banlieue et en province. Les autres élus déctarent avnir appris par la presse les décisions les concernant avant de recevoir nn courrier du ministre de la ville et de l'aménagement du territoire.

« Nous aurions préféré être consultés », regrette M. Georges Valbon, le président (PC) du conseil général de Seine-Saint-Denis. Le départe-ment, qui doit recevoir les quatre cents emplois du Commmissariat général du Plan, de la Datar, du ministère de l'aménagement du territoire et d'aulres organismes publies, a confié au syndicat de la Plaine-Renaissance, qu'il gère avec les communes de Saint-Ouen, Aubervilliers et Saint-Denis, le soin de trouver les milliers de métres carrés de bureaux nécessaires pour accueillir ces administrations. La présence d'une ligne de RER et de trois stations de métro évitera sans doute que se posent des problèmes sociaux liés à des déménagements, ce qui n'empêche pas M. Jacques Grossard, président du syndicat de la Plaine-Renaissance, de déplorer « le manque de concertation avec les personnels concernés ».

La vive réaction des employés de la plupart des administrations «menacées» rend très prudents les responsables des sites d'accueil. La mairie de Clermont-Ferrand, par exemple, n'enlend rien organiser avant d'avoir rencontré les diri-geants du Cemagref (Centre d'études du machinisme agricole, du génie rural et des forêts). A Poi-G.S. | tiers, les responsables de la municipalité attendent les arbitrages dn 1993. Clermont-Ferrand fait miroiministère de l'éducation nationale, avant même de réfléchir aux sites possibles pour l'implantation du CNED (Centre national d'enseigne-

ment à distance). Partout, les préfets informent les élus de l'évolution des dossiers qui font l'obiet de discussions à Paris. Un « collectif contre les délocalisations » a en effet vu le jour pour s'opposer aux déménagements. Les arguments les plus surprenants sont d'ailleurs avancés à cette occasion. Ainsi les élèves de l'Ecole nationale du patrimoine ont reproché à la ville de Lille où ils doivent déménager de ne pas posséder de chaire d'art olmèque...

#### Accompagnement social

De même, les membres de l'INPI (Institut national de la propriété industrielle) ne veulent pas quitter la region parisienne, tirant argument du fait que 70 % des brevets y sont déposés. « C'est l'histoire de l'œuf et de lo poule», déplore M. Régis Caillaux, délégué général au développement de la mairie de Lille. Celui-ci a été chargé, dès réception du communiqué de Matignon, de mettre en place une équipe d'accueil réunissant des représentants de la ville, l'agence de développement, l'APIM (Association de promotion industrielle de la métropole, regroupant la communauté urbaine et la chambre de commerce) et Euralille (société du centre international d'affaires). « J'ai même reçu un coup de téléphone d'une employée de l'INPI qui voulait savoir s'il y ovait des grands centres commerciaux autour de Lille. J'ai été oblige de lui répondre qu'Auchan était né ici », raconte M. Caillaux.

Cette délocalisation est l'occasion connaître ses atouts. Bétbune rappelle qu'elle sera reliée en

ter ses lacs, la proximité de la montagne, un environnement qui fait regretter, seion M. Claes, aux fonctionnaires d'être un jour obligés de quitter la ville.

Les municipalités sont prêtes à mettre en place un véritable service d'accompagnement social. « Nous avons établi la liste des initiatives o prendre pour accueillir ces person-nels», précise M. Bernard Roman, maire-adjoint de Lille charge du développement économique. « Une personne est chargée d'établir le lien avec les différentes structures d'accueil de la ville, comme ce chib-logement où les promoteurs seront contactés pour héberger des dizaines de familles. » M. Georges Chavannes, le maire d'Angoulème, annonce de son côté que sa ville, qui devrait accueillir 400 employes de la Seita, dispose de 2 000 loge-

L'Etat réalisera une bonne opération en quittant des locaux parisiens pour une implantation en province où l'immobilier est toujours moins cher. Ce qui explique la réaction des responsables locaux lorsqu'on leur demande s'ils sont prets

à participer financièrement à l'installation des administrations parisiennes. La réponse est catégorique: « Choque fois qu'une entreprise s'implante dans in Plaine Saint-Denis, elle porticipe nu contraire au financement des équipements, précise M. Grossard, d'autant que les entreprises publiques ne paient pas de taxe professionnelle.

Pour Clermont-Ferrand, l'arrivée du Cemagref peut conforter l'image de pôle agroslimentaire que veut se donner la ville. Lille, qui a déjà pu mesurer l'impact de l'annonce de l'arrivée de l'Agence du médicament aux demandes d'implantations de laboratoires pharmaceutiques, considère que l'INPI ne fera que conforter l'image d'une ville considérée par bon nombre de sociétés comme leur tête de pont en Europe. « Cette offaire des délocalisations ouro montré que beoucoup de villes de prorince ont une meilleure image o l'étronger qu'en France », ironise M. Caillaux.

**CHRISTOPHE DE CHENAY** 

### BLOC-NOTES

AGENDA

Collectivités et droit. -L'ordre des avocata de Châlons-sur-Marne organisa, dans catte ville, un colloque intitulé « Las collectivités entre le droit public et le droit privé », jeudi 5 et vendradi 6 décembre. Juristes, avocats, universitaires, magistrata et économistes parieront de la responsabilité des élus ainsi que des zones à risques dens la gestion des collectivités lassociations paramunicipales

au (16-1) 45-65-02-60.

o « Insertion par l'économie » à Albertville. – L'Association pour la réinsertion par le travail organisa le vendredi 6 décembre à Albertville la pramière journée nationale d'étude « Insertion par l'économie et développement local». Mr Martine Aubry, ministre du travail, de l'emploi et de la participer à cette journée durant laquelle des élus, des fonctionnaires et des rechniciens faveur du développement économique et de la création d'entreprises, spécialement en

MIJ BP 119. 73208 Albertville Cédex. Tél. : 79-37-88-28.

14415

# Les enfants orphelins d'Edgar

L'université revendiquée par le bassin économique Belfort-Montbéliard? Elle ne sera qu'une antenne de l'université de Besancon et on lui mesure les crédits. Le TGV Bale-Belfort-Beépineux mais décisif - du choix des gares. Le canal Rhin-Rhône à grand une beure à Paris par le TGV en | gabarit? On l'affiche tout en sachant

qu'il n'y a pas d'argent pour le réaliser. L'aménagement du territoire régional? Entre l'axe fort de la vallée du Doubs et les cantons ruraux écartés on se garde de choisir tout en affirmant qu'on poussera les deux. Bref, le faurisme triomphe par l'escamotage des sançon-Dôle? Tout le monde est pour débats difficiles. Et là-dessus, profitant et on remet à plus tard le problème - du scrutin proportionnel, les Francs-Comtois descendent dans l'arène des régionales comme les Gaulois dans la plaine d'Alésia. Par tribus.

Dans chaque dénartement, les électeurs devront s'y reconnaître dans un foisonnement de listes parmi lesquelles deux communistes, deux écolos et une nouvelle venue, celle d'un Rassemblement pour la liberté, qui vient brouiller le jeu de la droite déjà éclatée entre FN, UDF et RPR. Dans ces conditions tout pronostic devient impossible. Le seul qui réunisse l'unanimité c'est que, avec le retour probable des quatre élus du Front national, l'irruption des écolos et le laminage inévirable des socialistes, l'assemblée régio-nale devrait être théoriquement plus «ingouvernable» qu'aujourd'hui, «Ne vous faites pas de souci, on finira toujours par s'arranger », répondent les

# ombat de cogs à Marne-la-Vallée

2º FESTIVAL DES MEDIAS LOCAUX DE MARNE-LA-VALLEE

La Communication de proximité face à un monde en tumulte



2º édition du Festival des médias locaux de Marne-la-Vallée, Jérôme Bouvier, Président du Festival et Daniel Vachez, Président du S.A.N du Val-Manbuée,

Succès incontestable de cette

accueillaient à l'E.S.L.E.E., le vendredi 29 novembre, plus de 1500 participants, dont de nombreuses délégations étrangères (Espagne, URSS, Belgique, Hollande...), des élus et des professionnels des médias.

Ateliers et forum ont donné l'occasion aux responsables de confronter leurs expériences, mais surtout de dégager les lignes de force de la communication de proximité de demain : participation plus active du citoyen-lecteur-auditeur-téléspectateur, initiation des jeunes à la pratique des médias, contribution à la cohésion et à l'identité urbaines, information intra-euro-

Le rôle des médias locaux est certes reconnu mais ils constituent encore un vaste champ d'expériences et de créativité.

L'exemple de Marne-la-Vallée, partenaire du Festival, est à cet egard tout à fait significatif. Cité en plein devenir, elle s'est soumise, sous tous ses angles, à l'investigation de 40 futurs journalistes, investigation approfondie et sans complaisance mais

riche d'idées novatrices. Comme le soulignair un des intervenants au forum de clôture : le numulte ne serait-il pas la véritable source d'énergie créatrice ?

#### L'Ecole Supérieure de Journalisme de Lille remporte 2 des prix de l'Avenir Marne-la-Vallée

Nothania Cahen, paur un article sur l'identité de Morne-lo-Vollée, Benjamin Vincent et Christaphe Delay pour un reportage radio sur Eura Disneyland, ant reçu un Coq-Prix de l'Avenir oinsi qu'une dototion de 5000F offerte par Marne-la-Vallée. Ces prix étaient respectivement parroines par le Mande et par Radio France. Ludovic Fossord et Olivier Tieth du CUEJ de Strasbourg ont été mentionnés au titre de la télévisian avec un reportage sur l'Ecole Louis-Lumière, installée à Morne-la-

Les Établissements Publics d'Aménagement de Marne-la-Vallée ant joué un râle actif dans le Festival en créant cette année une nauvelle campétitian auverte aux élèves des écales de jaurnolisme : le Prix de l'Avenir Marne-lo-Vallée.

A l'origine de ce concours, le désir d'offrir une chance oux journalistes de demoin en leur permettant d'exprimer leur talent et d'exposer leurs troyoux oux professionnels des médias.

5 grandes écoles françaises ont concouru: Le Centre de formation des Journalistes de Paris - L'Écale Supérieure de Jaurnalisme de Lille - Le Centre Transméditerranéen de la Communication de Marseille - Le Centre Universitaire d'Enseignement du Journalisme de Strosbourg - L'IUT de Taurs.

Une nouvelle fois, Morne-lo-Vollée soutient les jeunes qui entreprennent et les Prix de l'Avenir récompensent les projets novoteurs de ceux qui préparent ovec volonté et intelligence leur avenir professionnel.

> Organisation : CABLEST BP 129 - 77206 Marne-la-Vallée Tél.: 64 62 00 36 Fax: 64 62 00 04 Minitel 36 15 ASPASIE



Le Festival a décerné ses Coqs 91

Sous la Présidence de Claude Serillon, 5 jurys ont sélectionné les Lauréats 91 parmi plusieurs centaines de contributions et plus de 70 nominés. Voici le palmarés 91:

Prix spécial du jury à un Quotidien local : Ouest France. Prix spécial du jury à un Hebdomadaire local : Le Comtadin (Carpentras). Prix du meilleur magazine de Département et de Région : ZAP' (ZAP' Presse Région de Chambéry). Prix du meilleur magazine de ville : Anbagne magazine (Ville d'Anbagne). Prix du meilleur reportage local : "Mêtro de la vallée" de Anne Berger (La Haute Marne Libérée). Prix de la meilleure photo de presse locale : "Le stade Lavallois" de Patrice Desnos (Le Courrier de la Mayenne). Prix de l'avenir Marne la Vallée : "Marne la Métissée" Nathania Cahen (ESJ Lille).

RADIO

Prix de la meilleure radio locale privée : Radio Maritima (13). Prix de la meilleure radio locale de Radio France : Radio France Hérault (34). Prix meilleur magazine local: "Retour au pays" Aude Spilmont et Lionel Quantin (Radio Piuriel) (69). Prix de la meilleure info locale : Alonette FM (85). Prix de l'avenir Marne la Vallée : "Reportage sur Eurodisneyland" de Benja-min Vincent et Christophe Delay (ESJ Lille) (59).

TÉLÉMATIQUE

Prix du meilleur service télématique local : 3614 PREF 28 et PREFINFO serveur local (Préfecture d'Eure et Loir). Prix de l'Innovation: PYRA (Ecole Primaire des Pyramides à Champs-sur-Marne).

INTERACTIVITÉ

Prix de l'interactivité: NO TÉLÉ - TV locale de Tournai (Belgique).

Grand prix de l'affiche locale : "La mairie an service de tous" de Marc Dumas (Ville de Montluçon).

Prix spécial du jury à une télévision locale : Téléssonne (91). Prix du meilleur magazine local: "La vie des Hants" de Florence Corbic, Edith Farine et Dominique Garing (Télé Sangeals). Prix de la meilleure info locale : FR3 Tours (37).

Parries de Conti

to only and a

Nort de Raiph Heliams

## Mort de Ralph Bellamy

Le comédien américain avait plus de cent films à son actif et près de quatre cents rôles au théâtre

Angeles, vendredi 29 novembre, des suites d'une maladie pulmonaire. Il était âgé de quatre-vingt-sept ans.

Avec plus de cent films à son actif et près de quatre cents rôles au théâtre, il appartenait à cette catégorie d'aeteurs de complément qui firent la nichesse du cinéma américain de la grande époque. Il avait lout fait : des tréteaux, du chapiteau, de la radio, du cinéma, de la télévision. Hollywood le cantonnait sou-vent dans les rôles de celui dont l'héroine se détachait pour se jeter dans les bras du jeune premier romanti-

Né à Chicago le 17 juin 1904, Bellamy s'intèressa très jeune à l'art dramatique. Il entra dans le métier dès la fin de ses études, s'initiant à tous les aspects de la vie d'une troupe (décors, régie...) evant de se consacrer à la comédie et à la mise en scène (il diriges un temps sa propre compa-gnie).

Les deux premières pièces qu'il interpréts à Broedway furent des échecs mais la critique lui était favo-rable et Hollywood lui fit les yeux doux. Il s'y installa et lourna plus de quatre-vingts films en moins de quinze ans, dont une série où il incarnait le détective Ellery Quinn. Mais le Ihéâtre lui manquait; il revint à New-York au début des années 40 et fit désormais constam-

Le bon géent bien meeelf

Forest Whiteker en tueur à

gages, on ne s'y ettend pas. D'ailleurs, dès le début du film,

se confiant à un téléphone sur

irécondeur, il dit à un absent qu'il

en a assez. Il e mal au coude.

mal aux yeux, il ne veut plus tuer

des gens qui lui demandant pour-

quoi, elors qu'il n'en sait nen et

un contrat, juste un, et il va

se passe comme prévu. Le client

veut le rencontrer et lui demande

côtes. En Californie, c'est presque en pionnier que, au début des années 50, il aborda la télévision. Mais c'est à New-York qu'il trouva ce qui, pour le public amèricain, demeure le rôle de sa vie : Franklin Delano Roosevelt, dans Sunrise at Campobello, de Dore Schary (1958). Rôle qu'il reprendra dans la version filmée de Campobello (1960) et, en 1988, dans la série télévisée Winds of War (War and Rememberance), aux côtés de Robert Mitchum.

Il renouait à l'occasion evec Hollywood, incarnant un médecin diabo-lique dans le Bébé de Rosemary, de Roman Polanski (1968), un vieux barbon dans Un fauteuil pour deux, avec Eddie Murphy (1983), ou un grand chef d'entreprise dans Pretty Woman, avec Richard Gere (1990). En 1987, l'Académie lui décernait un

Oscar pour l'ensemble de sa carrière. Beliamy, qui s'avouait démocrate tendance New Deal, fut l'un des fondateurs du Syndicat des acteurs de cinéma (Screen Actors Guild) et pré-sida pendant douze ans celui des acteurs de théâtre (Actors Equity). C'est sous son mandat (et à la suilc d'une grève dont il prit la tête) que fut crééc la première caisse de retraite des acteurs aux Etats-Unis.

evec des scrupules. Et pourtant

ei. Il faut dire que le bébé est

mignon et le femme encore

Forest Whitaker se sacrifiera:

ce n'est pas une surprise. Rien

n'est surprensnt, tout est

convenu dans Hit man. Le film

est tiré d'une pièce eppartenant

à ce théâtre introspectif qui e

déversé des avalenchee de

paroles pontifiantes sur les

ment pendant les années 50 et

60. Roy London, le réalisateur,

aurait pu aller vers le burlesque,

le cauchemar ou les deux. Il e

**EXPOSITION** 

# Louons les ancêtres

Grâce soit rendue au culte des ancêtres qui a permis au peuple fang d'exécuter une statuaire admirable

«FANG»

ou Musée Dapper L'art africain est toujours pris entre deux feux. D'un côté les ethnologues purs et durs. Ces derniers affirment que ne pas replacer l'objet dans son contrate constitue, au-delà de l'erreur de jugement, une négation culturelle grave « qui relève de l'ethnocide » (Paul Matharan). La statuaire n'est donc « qu'un simple outil» associé à des cuites ou à des pratiques magiques. De l'autre, les défenseurs d'un art primitif ou « premier» oui hi assignent mitif ou «premier» qui hi assignent d'autorité une place précise : celle de précurseur de l'art moderne. Son côté «fruste», «brut», «maladroit», aurait

L'inconvénient c'est que ces œuvres sont, bien souvent, d'une grande habi-leté, d'un grand raffinement et déno-tent, de la part des artistes, d'un sens aigu de la plastique, d'un savoir-faire

La très belle exposition «Fang» qui nous est présentée à la Fondation Dapper le prouve une fois de plus. lei les sculpteurs ont su combiner réalisme et esprit de géométrie. La dynamique des personnages jouent sur les formes longues (le dos droit) et ramassées (les jambes légèrement fléchies, les mains souvent jointes sur une offrande), les ovales et les ellipses, les offrande), les ovales et les ellipses, les courbes et les contre-courbes (le fessier proéminent, les coques de la coffure savamment agencées). Il faut voir par exemple comment l'artiste fang qui a sculpté lelle statuette, aujourd'bui pro-priété du Musée de l'Homme, a su utiliser l'écorce de sa pièce de bois pour redessiner les yeux, la bouche et a barbe de son personnage et résou-dre de façon parfaite le mouvement de l'emboilement des bres el des

L'épaisse patine qui couvre la plu part des pièces leur confère un rélief très particulier, dramatique ou apaisé : certaines, brillantes, fuisantes, donnent l'impression de suer l'angoisse, de transpirer la peur; sur d'autres, la poussière pelucheuse déposée sur la couche huileuse adoucit les formes qui acquièrent une sorte de sérénité distante. Les lètes et les statues issues de l'eneignne collection Epstein sont

Les œuvres exposées chez Dapper souffrent la comparaison avec n'im-porte quelle autre production artisti-que de qualité, de n'importe quelle époque. Il s'agit là d'un art à part entière, ni premier, ni second, et qui



Figure de reliquaire. Ancienne collection J. Epstein.

modernité occidentale pour exister de ce siècle par le biais des missions, façon perfaitement autonome. Cette beauté doit provoquer chez le visiteur le plus ignorant du continent africain un choc. Et e'est ce choc qui doit « éveiller la curiosité envers l'autre, celui qui o produit ou utilisé l'œuvre», comme le remarque très justement Jean Polet, responsable des collections africaines du Musée des arts d'Afrique et d'Oréanie.

L'ert fang est depuis longlemps apprécié des cullectionneurs occiden- cus. Selon Balandier, la société fang entière, ni premier, ni second, et qui laux. Beaucoup d'œuvres sont arrivées est de type «segmentaire». Les struo-n'a nul besoin des béquilles de notre en Europe dans la première montié de tures sociales sont strictement fami-

avec, bélas I bien peu de références. Le territoire des Fangs s'étend du sud du Cameroun au Congo en passant par le Gabon. Ces populations vivent donc des franges de la savané au cœur de la grande forêt. Sédentarisés disé. Les premiers explorateurs européens ont insisté sur leur caractère belliqueux alors qu'eux-mêmes se présentaient volontiers comme des vainliales. Chaque lignage garde une totale autonomie politique et économique.

Leurs œuvres sculptées sont très têtes humaines ou des personnages, -des portraits dirait-on. Ce sont surtout les éléments d'incarnation des ancêtres. Toutes ces figurines, en effet, ancètres. Toutes ces igurmes, en effet, sont lièes au culte des ancètres, le byéri. Elles surmontert un récipient cytindrique qui renferme les reliques — crânes et ossements — des défunts les plus remarquables de la famille. Lors des rituels, les statues comme les reliques sont enduites d'origuents à base d'huile de palme et de sang.

Si la statue fait pertie du sacré, elle n'est pas sacrée elle-même. « C'est un réceptacle secondaire, nous dit Michel Leiris, en ce sens que la force vitale des morts ne l'accompagne, ne l'habite que lorsqu'elle accompagne les ossements. Privée de ses reliques la statue actualise la présence des ancètres parmi les la présence des ancêtres parmi les vivants et plus exactement le fondateur tilisées», vendues aux Européens, ont souvent les mains cassées quand elles tiennent une offrande. Enfin cet welément d'incarnation» n'est-il pas aussi un reliquaire comme le laisse supposer la présence de dents inerustées, notamment à la place des yeux?

Une fois de plus, la preuve est faite, avec cette exposition, que la vision de l'art africain sous l'angle d'une pers-pective évolutionniste est une encore celle de nombreux profession-nels de l'art - de beaucoup de conservateurs de musée, notamment - qui confondent volontairement niveau de développement technologique ou social et création artistique.

**EMMANUEL DE ROUX** 

➤ Mueée Dapper, 50, avenue Victor-Hugo, 75116 Paris. Tél. : 45-00-01-50. Jusqu'au 15 evril. La catalogue (320 pages, 200 F) reprend de larges extreits de l'ouvrage clessique de Günter Tessmann, Die Pangwe (publié en 1913 et jamais traduit sn français), que présente Philippe Laburthe-Toira.

ds Louis Perrois et Marta Sierra-Delags, Aurore éditions d'art, 180 pages, 200 F. Louis Per-rois, qui a effectué de nombreuses enquêtes sur le terrain, est un grand enelyste des formes fang.

#### d'effacer non seulement es chaisi le sérieux et la platitude. femme, mais son bébé. On n'imagine pas les tueurs à gage

Prison

Paroles de tueur

LE PARTY

HIT MAN

de Roy London

de Pierre Falordeau

Chenteur et mueicien rock avent de se découvrir une vocation de cinéaste, Plerre Felardeau e conçu un film choral et rebelle. Il e réuni dans le huis-clos du gymnase d'une prison plusieurs centainee de vrais prisonniers. Le Party est l'histoire de ce qu'il advient durant un spectacle de « veriétés », qui mêle tour de chant et strip-teese, prastidigitation et comique graveleux, dans cette salle sous heute surveillance.

personne le soin de chanter sur scène la haine que lui inspira l'institution carcérale, il la décline en petites fictions qui zigzaguent en tous sene durant la soirée. La caméra ne sait pes toujours quoi filmer, ni comment, une certaine rouerie tira parfoie ebusivement la ficelle du suspens.

Le réalisateur eurait pu jouer daventage le jeu du happening, meis de la vérité des gueules des corpe et de la langue (québecois bien vert, heureusement soue-titré), naissent l'émotion et

Si la réalisateur n'e laissé à

MUSIQUES

# Gianfranco Masini prend la tête de l'Orchestre de Montpellier

correspondance

Annès deux ans passés sous la scule autorité d'un directeur général, René Koring, l'Orchestre philharmonique de Montpellier vient de se doter d'un nouveau chef permanent, Gianfranco Masini a signé le jeudi 28 novembre un contrat de trois ans qui lui confère la double casquette de « directeur tre ans, Gianfranco Masini assurera musical de l'orchestre» et de «direc-

Montpellier». Il sera chargé de participer à l'élaboration des programmes, au travail des musiciens, au choix des ches invités en compagnie de René Kæring; il assurers également la bonne marche de l'orchestre au sein de l'ancien Opéra Comédie et du Corum, en liaison avec Henri Maier, leur directeur. Agé de cinquante-quaune présence de douze sernaines par

teur de la musique des opéras de an à Montpellier. Il devrait y diriger deux productions lyriques et quatre ou cinq concerts. La ville et le district de Montpellier, qui veulent jouer la transparence, annoncent qu'il sera payé 60 000 F par concert auxquels s'ajoutera un complément de 15 000 f par mois. Il a déjà été en poste huit mois à Vérone et trois ans à Trieste.

**VENTES** 

# Le cubisme aux enchères

J.- M. F.

La vente de la collection Raynal a été un succès

C'était à la Closerie des Lilas, en 1905, au cours d'une des soirées lit-téraires qu'organisaient Jean Moréas et Paul Fort. Un jeune poète de retour du service militaire, normé Maurice Raynal, fut présenté à un jeune peintre venu de Montmartre, Pablo Picasso. Trois autres jeunes poètes assistaient volontiers à ces réunions, Apollinaire, Max Jacob et André Salmon. Tous quatre prirent le parti du peintre et de ses amis, Marisse, Braque et Derain. On sait ce qu'il advint : le développement d'une peinture dénommée cubisme, dont Raynai fut le défenseur le plus constant. De 1905 aux années 20, il ne désarma pas. Au moyen d'articles et de préfaces, il soutint l'aventure, à laquelle s'était joint Juan Gris dont il fit peu à peu son artiste d'élection.

Le collection qu'il rassembla Le collection qu'il rassembla durant cette période était, quoique réduite, remarquable, ne comptant que toiles et dessins de qualité et, pour quelques-uns, historiques. Sa dispersion, jeudi 28 novembre à Drouot-Montaigne par le ministère de maître Briest, n'en paraissait pas moins une affaire difficile, tentée alors que le marché de l'art glisse de

dépressions en dépressions. Elle s'est ecpendant fort convenablement

La plupart des œuvres se sont his-sées jusqu'à leur estimation la plus optimiste et deux d'entre elles l'ont dépassée largement. Du Portrait de Maurice Roynal, exécuté par Gris en 1911 dans sa première monière, cézannienne, on attendait 6 millions de francs. Il en a coûté 8.3 à son acquéreur. Du Portrait de Germaine Raynal, peint par le même Gris l'année suivante selon la méthode eubiste analytique, on espérait 6,5 millions de francs. Il s'est vendu 9,5 millions - prix que justifie son importance historique et sa subtilité. Les dessins préparatoires aux deux portraits ont eux sussi suscité des enchéres étonnantes, établissant à 1,3 et 1,6 million de frança les nouveaux records en la matière.

Autres œuvres de grande réputa-tion, une étude de Picasso pour le composition des Demoiselles d'Avi-gnon et une nature-morte d'huile et sable sur toile de 1918 du même Picasso ont atteint respectivement, 2,5 millions de francs et 5,45 mil-lions de francs, chiffres justifiés là

encore. Les œuvres proposées en complément de la collection Raynal ont à l'inverse provoqué des convoitises moins violentes. Un collage de Picasso de 1914 enrichi de sciure, curieux par son chromatisme et sa technique est demeuré invendu, tout comme un Dubaffet de 1956, dont, il est vrai, l'estimation entre 3 et 4 millions de francs a pu sembler

Deux remarques pour finir. Les collectionneurs français, dont il est d'usage de déplorer la timidité, se sont montrés entreprenants au cours de la vente - bonne nouvelle. Mau-vaise nouvelle : les musées français se sont distingués par leur absence, ne se livrant à aucune préemption alors que trois œuvres au moins, les deux portraits de Gris et l'esquisse pour les Demoiselles d'Avignon en étaient parfaitement dignes. Cette dernière, en particulier, evait sa place toute désignée ou Musée Picasso. Elle n'ira pas, mals plutôt, semble-t-il, dans un grand musée

PHILIPPE DAGEN

# Trois leçons d'ennui sacré

Né en 1915, Marcel Lendoweki est un compositeur fécond, héritier sans complaxe d'une tradition hexagonale illustrée par tout un mouvement qui se situait dans la double descendence du souci de clarré que I'on reconnaît à la musique française et d'un langage vigoureux, eolidement cherpenté, s'exprimant sans détours.

Donné, le 26 novembre dernier, en ouverture d'un concert du Featival d'ert aceré, son Mouvement pour cordes (une pièce de 1960) fait référence, au moins par son titre, à Honegger. Mels per son etmosphère désolée, grinçante, cette pièce évoque plus encore Chostakovitch. Suivaient trois Leçons de ténèbres donnéas en création mondiale dans leur version pour alto (Hanne Scheer), besse (Michel Brodard), violoneelle solo (Dominique de Williancourt), orgue (Jacques Taddei), chœur (l'ensemble vocal Michel Piquemal) et orchestre (l'Ensemble Harmonia Nova dirigé per Michel Piquemal). Quarante-cinq minutes d'une musique еппичения дала за десопре

ecedémique, ee pompe, ses couleura ternea, son atmosphère étouffante, son déséquicompact et une formation instrumentale « imitée » dea modèles grand-eiècle, qui paraissait mangée par l'scoustique tournoyente de l'église Seint-Germein-des-Prés, Sane eutres envolées pour réveiller l'euditoire que les interventions implorentee de la megnifique Hanna Schaer.

On e connu Landowski plus inspiré, à l'opéra per exemple, ou dane la Sorcière du placard à balais, son si joli conte pour enfents joué un peu pertout, depuis sa création en 1983.

 Les Leçons de ténèbres seront données dans leur version pour orgue, violoncells solo, susemble vocal et deux chanteurs solistas le décembre, eu Conservatoire national de région de Bou-logns-Billencourt (tél. : 47-12-77-47) et le 6, en l'église Seints-Madeleine de Franconvills (tél. : 34-13-54-96).

#### PATRIMOINE La restauration du parc de Versailles

Le premier tilleul est planté dans les jardins du Trianon

Annoncée en février 1991 par le ministère de la culture, la restaura-tion du parc de Versailles e commencé symboliquement par la plan-tation du premier tilleul dans le credi 27 novembre. Trois cent soixante-quinze arbres de la même essence redonneront vie aux allées dessinées par Le Nôtre autour du Trianon.

Les tilleuls sont importés de pépinières allemandes, scules capables de fournir en nombre suffisant des lots homogènes d'arbres âgés de cinq à six ans, qui n'atteindront que dans vingt ans leur taille définitive.

Des vingt-cinq mille arbres (sur les soixante mille que compte le parc) prévus dans le plan de régé-nération du parc, les tilleuls du Tria-non seront donc les premiers à pren-dre racine. La tempête de février 1990, en déracinant mille cinq cents erbres centensires, avait accéléré l'élaboration de ce programme qui sera étalé sur cinq ans. Le ministère de la culture a d'ailleurs consenti un effort financier important, le budget pour 1992 des pares et des fontaines (17,8 millions de francs dont 6.8 millions francs consacrés aux fontaines) étant en augmentation de 7 % par rapport à 1991. Pierre-André Lablande, l'architecte en chef du domaine de Versailles, e profité des travaux d'abattage des vieux tilleuls de l'incompanye autoent des du Trianon pour entreprendre des fouilles. Les fondations du «jeu de bagues» de Marie-Antoinette, sorte de manège egrémenté de petits pavilions chinois, ont été mises au jour. Elles seront soulignées par une implantation circulaire des arbres.

« Nous avons pris le parti de ne pas reproduire l'étot exoct du jordin abattu, lui-même résultat de modifiactions successives, mais de retrouver l'état ancien du dix-huitème siècle grâce aux archives et à nos décou-vertes archéologiques », précise Pierre-André Lablaude.

**PASCALE SAUVAGE** 



PALAIS-ROYAL (42-97-59-81), Valéria Lemercier: 20 h 30.

PARC OF LA VILLETTE (SOUS CHA-PITEAU TRANSLUCIDE) 140-03-

39-0S(. Vollère Dromasko : demier chant avant l'envol : 20 h 30.

18 h et 21 h, dim. 15 h. PORTE SAINT-MARTIN (42-09-

00-32). Volpone: 15 h 30 et 20 h 30,

RANELAGH (42-88-64-44). Le Bouffor

et la Raine : 21 h. RENAISSANCE (42-08-18-50). Chantal

ROSEAU-THÉATRE (42-71-30-20)

L'Etrange Ouvrage des cieux : 20 h 30, dim. (dernière) 17 h, SAINT-GEORGES (48-78-63-47). Enfin

sads I: 17 h et 20 h 45, cm. 15 h. SALLE ASCA (43-54-16-58). A pré-

SENTIER DES HALLES (42-38-37-27).

21-93). Un couple au Spiendié : 20 h 30. Jean-Jacques Devaux : 22 h. STUCIO CES CHAMPS-ELYSÉES (47-

23-35-10). Les jours se trainent, les nuits aussi : 17 h 30 et 20 h 30, dim. 15 h.

THÉATRE 13 (45-88-62-22). Une envie

de tuer sur le bout de la langue ; 20 h 30, dim. 15 h.

THÉATRE 14 - JEAN-MARIE SER-REAU (45-45-49-77), Caligula :

THÉATRE CLAVEL (42-39-22-58)

THÉATRE OF OIX-HEURES (46-06-

10-17), Coup de chapeau au music-hall ;

15 h, dim. 15 h. THEATRE DE L'EST PARISIEN (43-

64-80-80). Chacun pleure son garabed : 20 h 30, dim. 15 h. THÉATRE OE LA MAIN-O'OR BELLS-

OE-MAI (48-05-67-89). Les ceimens

sont des gene comme les autres ; 20 h 30, dim. 15 h, Après l'amour ;

THEATRE DE LA VILLE (42.74-22-77)

Le Haut-de-Fenne, Sik-Sik : 20 h 30. THEATRE DE MENILMONTANT (47-

45-75-80). L'Offrande : 20 h. dim. (der-

THEATRE DE NESLE (46-34-61-04).

Miserse: 19 h. Noel Hardy: 22 h. THEATRE OE PARIS (48-78-22-00). Smain: 19 h et 21 h.

THÉATRE OU TEMPS (43-55-10-88).

Taro et Hanako, Phèdre en ahernence avec Alceste : 20 h 30.

THEATRE EN ACTES (43-57-35-13). Trois dramaticules : 21 h.

THEATRE GREVIN (42-45-84-47).

Anne Roumanoff : 20 h 30, dim. 18 h 30.

THÉATRE MOOERNE (48-74-10-75). No Woman's Land : 20 h 45.

THÉATRE NATIONAL OF CHAILLOT

(47-27-81-15). Salta Gémier. Y'e pas que les chiens qui s'alment : 21 h, dim.

THEATRE NATIONAL OF LA COL-

LINE (43-66-43-60). Un mari : 20 h 30, dim. 16 h. Grande salle. Comédies bar-

bares : 20 h, dim. 15 h 30. THÉATRE NATIONAL DE L'OOÉON

(43-25-70-32). Le Temps et la Chambre (Festival d'automne à Paris) : 20 h 30,

THÉATRE NATIONAL DE L'OOÉDN (PETITE SALLE) (43-25-70-32), L'En-

tretien des méridiens : 18 h 30, dim.

THEATRE OUVERT-JARDIN D'HIVER

THEATRE PARIS-PLAINE (40-43-01-82). Contee et Exercices : 20 h 30,

THÉATRE RENAUD-BARRAULT (42-56-60-70]. Grande selle. Une des der-nières soiréee de carnaval : 20 h 30, dim. 15 h.

TOURTOUR (48-87-82-48). Candide

18 h. Je ne me souviens plus de rien ; Clara: 20 h 30, dim. 17 h. TRISTAN-SERNARO (45-22-08-40). Les Macloma Trio : 17 h et 21 h, dim.

VARIÉTÉS (42-33-09-92(. Trois partout : 17 h 30 et 21 h, dm. 16 h.

LES CAFÉS-THÉATRES

(42-82-59-49). Les Guerriers : 21 h.

Amour frappé : 21 h, dim, 15 h 30,

20 h 30, dim. 17 h,

21 h. dim. 17 h.

dim. 15 h.

Gadia: 21 h.

2 Le M

RÉDAC

Téléc

1. PLA 9485<u>2</u>

Téléc

Princ

AKTÉDN-THÉATRE (43-39-74-52). Les Comics ; Ceberer Folies : 17 h. Les Lettres de la marquise : 19 h. Une fée sort du logis : 22 h. AMANDIERS DE PARIB (43-66-42-17). Rémonkeno ; 20 h 30, dim. 15 h 30. ANTOINE - SIMDNE-SERRIAU (42-08-77-71(. Putzi : 17 h 30 et 20 h 45,

ATELIER (48-09-49-24(. L'Antichambre : 21 h, dim. 15 h 30. ATHÉNÉE-LOUIS JOUVET (47-42-97-27(. Salle Louie Jouvet. Timon d'Athènes : 20 h 30, dim. (demière)

BASTILLE (43-57-42-14). Oieu grammairien: 19 h 30, dim. 15 h 30. Chent du bouc: 21 h, dim. 17 h.
BATEAU-THEATRE (FACE AU 3, QUAI MALAQUAIS) (40-51-84-53). Le Sanc : 16 h. Exercicas de style : 20 h 30, dim. 15 h 30. Diabloguement vôtre : 20 h 30.

9EAUNORD-CENTRE WALLONIE-9RUXELLES (42-71-26-18). Credo : 21 h, dim. (demière) 17 h. BERRY (43-57-51-55), L'Ascenseur :

8091NO (43-27-75-75), Cinémaniac. 19 h 30.

BOUFFES PARISIENS (42-98-60-24). Omiña: 17 h 30 et 21 h, dim, 15 h 30. BOUFFONS-THÉATRE OU XIX- (42-36-35-53). Mademe Azerty, c'est CAFÉ DE LA GARE (42-78-52-51). The à la menthe ou T'es citron : 20 h 15.

Les Couloirs de la honte ; 22 h. CARTOUCHERIE ATELIER OU CHAU-ORON (43-28-97-04), Ferdydurke : 20 h 30, dim. 15 h. CARTOUCHERIE EPÈE OE 80IS (48-

09-39-74(. Le vie est un eonge : 20 h 30, dim. 16 h, CARTOUCHERIE THÉATRE OE LA TEMPÈTE (43-28-36-35). Combat de nègre et de chiens : 20 h 30, dim. 15 h. Les Clefs : 21 h, dim. 15 h 30. CARTOUCHERIE THEATRE OU SOLEIL (43-74-24-09). Iphigénie à Aulis; 15 h 30 et 19 h 30.0im. Agememnon: 13 h. Les Choéphores; 13 h. CASINO OE PARIS (49-95-69-99). Peter Pan : 17 h et 20 h 30, mer., dim.

14 h 15, dim, 17 h 15. CAVEAU QE LA RÉPUBLIQUE (42-78-44-45). Y a-t-il un communiste dans la sale 7; 21 h, dim. 15 h 30. CENTRE CULTUREL DE LA CLEF (43-31-49-27). Les Troyennes : 21 h, dim.

CHAPITEAU (SQUARE SÉVERINE) (43-31-80-69). Circus Beckett acte sans ole 1: 20 h 4 CHATELET-THÉATRE MUSICAL DE PARIS (40-28-28-40). West 5ide Story: 15 h et 20 h 30, dim. 15 h.

CINQ OLAMANTS (45-80-51-31). Deux sur la belençoire : 20 h 30, dim, CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSI-

TAIRE (45-89-38-59). Transsibérien : 20 h 30, dim, 16 h. COLLÈGE NÉERLANGAIS (40-78-50-00(. L'Amour et Nuit de noces : 20 h 30, dim. (dernière) 16 h. COMEOIE CAUMARTIN (47-42-43-41). Les Trois Filles de Mme Akoun :

21 h. dim. 15 h 30. COMÉQIE DE PARIS (42-81-00-11). Voltaire'e Folies: 19 h. Grand-Peur et Misère du lit Reich: 21 h, dim. 15 h. MSGREGOU IF ABACH: 21 h, Gurt. 15 h. COMEOIE OES CHAMPS-ELYSEES (47-23-37-21). La Nuit de Velognee: 16 h et 21 h, Gurt. (dernière) 15 h 30. COMEDIE ITALIENNE (43-21-22-22). Arlequin et Colombine au camaval de Venise : 20 h, dim. 14 h. L'Epouse prudente : 21 h, dim. 16 h 30. COMÉDIE-FRANÇAISE (40-15-00-15).

Selle Richelieu. Iphigénie : 14 h. km. 20 h 30. Le Médecin volant suivi du Médecin malgré lui : 20 h 30 Dim. La Tragédie du roi Christophe : 14 h. DAUNOU (42-81-89-14(. Cousc l le Grand Orchestre du Splendid : 20 h 45, dim. 15 h 30.

DÉCHARGEURS (TLD) (42-36-00-02). Slaise comme Cendrars : 21 h. DEJAZET-(TLP( (42-74-20-50). Font & DEUX ANES (46-06-10-26). Cresson qui e'en dédit : 21 h, dim. 15 h 30.

DIX-HUIT THEATRE (42-26-47-47). La Chevauchée sur le lac de Constance : 20 h 30, dim. 19 h.

EDGAR (43-20-95-11(. Les Feux Jetons : 20 h 15. Les Babee cadres : 22 h. EDOUARD-VII SACHA GUITRY (47-42-59-92), Décibel: 17 h et 20 h 45, dim. 15 h 30. ESPACE ACTEUR (42-62-36-00). Les

Richesses naturelles: 20 h 30.
ESPACE MARAIS (48-04-91-55). La Mariage de Figuro: 18 h, dim. 16 h 30.
mar.(sur réservation) 18 h. La Mouette: 20 h. Dim. Baudelaire: 17 h 30.
ESSAION DE PARIS (42-78-48-42).
Salle I. Jusqu'à la prochaina puir Salle I. Jusqu'à la prochaine nuit : 20 h 30, dim. (demière) 18 h.

FONTAINE (48-74-74-40). Le Clen des veuves : 15 h 30 et 20 h 45, dim. 15 h 30. GAITÉ-MONTPARNASSE (43-22-16-18). Voltaire-Rousseau : 20 h 45, dim. 15 h. GRANO THÉATRE D'EDGAR (43-20-

90-09). Métral Family: 19 h et 20 h 15. GUICHET MONTPARNASSE (43-27-88-61). Eux seuls le savent : 18 h 45. Libertine : 20 h 30. Cui : 22 h. GYMNASE MARIE 8ELL (42-46-79-79). Lagar : 20 h 30. HALLE SAINT-PIERRE (42-58-74-12).

Les Origines de l'homme : 15 h, dim., mar. 15 h. HESERTOT (43-87-23-23). Le Contrebasse : 21 h, dim. 16 h. HUCHETTE (43-28-38-89). La Centatrice chauve : 18 h 30, La Leçon ; 20 h 30, Poète à New York : 21 h 30. LA SRUYÈRE (48-74-76-99). Cuisine et Décendance : 21 h. dim. 15 h. LA VIEILLE GRILLE (47-07-22-11). La Moine Apostat : 20 h 30, LE SOURVIL (43-73-47-84). Entre del

et terre ; les manuels du rire : 20 h 30. LE FUNAMBULE THÉATRE-RESTAU-RANT (42-23-88-93). L'Apocalypse, version peuvre : 20 h 30. version pauvre : 20 h 30. LUCERNAIRE FORUM (45-44-57-34). Théatre noir, Le Petit Prince : 19 h 45. La Nuit et le Moment : 20 h, Nous, Théo et Vincent Van Gogh : 21 h 30, Théatre rouge, Mademoisselle Else : 20 h, Oncle Venia : 21 h 30.

MADELEINE (42-65-07-09), N'écoutez pas, mesdames : 17 h et 21 h, dim.

MAISON OF LA POÈSIE MERRASSE OU FORUM OES HALLES) (42-36-27-53), Enfer et Murrimations : 20 h 30,

MARAIS (42-76-03-53), Jugement ; 19 h 30, dim. 15 h 30. Pat et Sarah ; MARIE STUART (45-08-17-80), Pour en finir avec le harang saur : 20 h 30. Histoires d'ouvreuses : 22 h, MARIGNY (42-56-04-41). La Derne de

chez Mexim'e : 20 h 30, dim. 16 h.
'MATHURINS (42-65-90-00). Magic Palace: 17 h et 20 h 30, dim. 15 h, MATHUR(NS (PETITS) (42-65-90-00). Charles : 16 h et 16 h 30. MÉTAMORPHOSIS (THÉATRE SALON O'ENCHANTEMENTS) (42-81-33-70). Marchand de rêve : 21 h,

idim. 15 h.
MICHEL (42-65-35-02), Darling Chárie:
17 h 30 et 21 h 15, dim. 16 h 30,
MICHODIÈRE (47-42-95-23). Pleine
Feux: 17 h et 20 h 30, dim. 15 h,
MOGADOR (48-78-04-04), Las Misérables: 15 h et 20 h 30, dim. 15 h,
MONTPARNASSE (43-22-77-74),
Calamity Jane: 20 h 48, dim. 15 h 30,
MONTPARNASSE (PETIT) (43-2277-74), Las Patients: 18 h 30 et 21 h,
dim. 15 h 30.

dim. 15 h 30. MUSEE COGNACQ-JAY (40-27-07-21). La Fausse Suivente : 20 h 30, mer. jou., dim. 15 h 30. NOUVEAU THÉATRE MOUFFETARD

(43-S1-11-89). La Misanthrope ; 20 h 30, dim. 15 h 30. NOUVEAUTÉS (47-70-52-76). Lee Jumeaux : 18 h 30 et 21 h 30, dim.

CEUVRE (48-74-42-52). Le Météore : 20 h 45, dim. 15 h. PALAIS DES GLACES (PETIT PALAIS) (48-03-11-39). Chantal Lade-sou : 20 h 30. Le Syndrome de

sou: 20 h 30. Le Syndrome de Stockholm: 22 h. PALAtS DES GLACES (GRANDE SALLE) (42-02-27-17). Jeen-Merle Bigard: 17 h 30 et 20 h 30. PALAIS OES SPORTS (48-28-40-90). Jésus était son nom: 15 h et 20 h 30. mer. 14 h, dim. 14 h et 17 h 30.

CINÉMA

LES EXCLUSIVITÉS A PROPOS D'HENRY (A., v.o.): Germont Ambassade, & (43-59-19-08), UGC Berrier, & (45-62-20-40); Bienvende Montpermasse, 15- (45-44-25-02); v.f.: Paramount Opéra, & (47-42-56-31) POCHE-MONTPARNASSE (45-48-92-97). Selle I. Chambra 108: 21 h, dim. 15 h, Salla II. Abmham et Samuel:

ALICE (A., v.o.) : Cinoches, 6- (46-33-10-821.

LES AMANTS DU PONT-NEUF (Fr.) Es AMAN IS DU PONT-NEUF [Fr.]:
Gaumont Les Helles, 1- (40-28-12-12):
Gaumont Opéra, 2- (47-42-80-33):
Espece Saint-Michel, 5- (44-07-20-49):
14 Juillet Odéon, 9- (43-25-59-83);
Gaumont Ambassade, 9- (43-5919-08): Farvette, 13- (47-07-55-88):
Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50);
Sapt Pamassians, 14- (43-20-32-20). L'AMOUR AVEC DES GARTS [tz., v.o.): 14 Juillet Parnesse, 6- (43-26-58-00).

SALLE ASCA (43-54-16-58). A pre-sent, adieu Kleist: 21 h. SALLE BRASILIA (GALERIE BRASIL INTER ART (48-07-20-17). Rimbaud à sa sœur isabelle: 20 h 30 et 22 h 30. SALLE VALHUBERT (45-84-30-60). AN ANGEL AT MY TABLE (n60-zélan-dais, v.o.) : Images d'ailleurs, 5- (45-87-18-09) : Lucamaire, 6- (45-44-57-34). Les Femmes savantes : 15 h et 20 h 30, dm. 15 h. ARTHUR RIMBAUO, UNE BIOGRA-PHIE (Fr.): Reflet Logos I, 5- (43-54-Je m'pleisante : Paul Adam : 20 h 30. SHOW-BUS (42-82-38-56).Dim. Show 42-34). 8us: 14 h 30, SPLENOIO SAINT-MARTIN (42-08-

ATLANTIS (Fr.) ; Gaumont Parnasse, 14- (43-35-30-40). AY CARMELA I [Esp., v.o.] : Lucernaire, 6- (45-44-57-34).

AMERIKA, TERRA INCOGNITA.

Film vénézuéfien de Diego Risquez, v.o. : Latina, 4- [42-78-47-88].

L'AMOUR NÉCESSAIRE, Film ita-

lien de Fabio Carpi ; Elysées Lincoln, 8 (43-59-36-14) ; Sept Parnassiens, 14 (43-20-32-20).

ANGELS, Film suisse-espagnol-fran-cais de Jacob Berger, v.o. : Les Trois Limembourg, 8- (46-33-97-77).

BERNARO ET BIANCA AU PAYS

OES KANGOUROUS, Film américain d'Hendel Butoy et Mica Gabriel, v.o.: UCC Odéon, & (42-25-10-30); v.f.: Forum Horizon. 1 (45-08-57-57); Rex (le Grand Rex), 2 (42-36-83-93); UCC Montparnesse, & (45-08-57-57).

83-93); UGC Montparrasse, 6-(45-74-94-94); UGC Odéon, 8-(42-25-10-30); Pethé Marignan-Concorde, 9-(43-59-92-82); UGC Normandie, 8-(45-83-16-16); UGC Lyon Bassille, 12-(43-43-01-59); UGC Gobelins, 13-(45-61-94-95); Mistral, 14-(45-39-52-43); UGC Convention, 15-(45-74-93-40); Pathé Wepler, 16-(45-22-48-01); Le Gamberte, 16-(45-22-48-01); Le Gamberte, 16-

L'ENFANT OU TUNNEL Film autri-

chien d'Erhard Riedisperger, v.o. : Utopie, 5- (43-26-84-65).

HANGIN' WITH THE HOMEBOYS.

HANGIN WITH THE HOMEBOYS, Film américain de Juseph 8. Vas-quez, v.o.: Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36); Racine Odéon, 6- (43-26-19-68); UGC Rotonde, 9- (45-74-94-94); UGC Biarritz, 8- (45-62-20-40); 14 Juillet Bestille, 11- (43-57-90-81); v.f.; Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31).

HIT MAN. Film américain de Roy

HIT MAN. Film américain de Roy London, v.o.: Gaumont Les Fialles, 1- (40-28-12-12): Les Trois Luxembourg, 8- (48-33-97-77): UGC Normandie, 8- (45-63-16-16); v.f.: Rex, 2- (42-36-83-93); Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31; PGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13- (45-61-94-95); Les Montparnos, 14- (43-27-52-37); Mistral, 14- (45-39-52-43); Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27); Pathé Wepler E, 18- (45-22-47-94).

45-22-48-01); Le

(46-36-10-96).

LES FILMS NOUVEAUX

10-95).

**63-66**).

hourg, 3- (42-71-52-38); UGC Darron, 6- (42-25-10-30); UGC Rotonda, 6-(45-74-94-94); UGC Champs-Elyades, 8 (45-82-20-40); Passage du Nord-Ouest, caféciné, 9 (47-70-81-47); 14 Juillet Bustille, 11 (43-57-90-81). FISHER KING (A., v.o.) : Gournout Les

Halles, 1- (40-26-12-12); Gaurnont Chérs, 2- (47-42-60-33); 14 Juillet Odéon, 6- (43-25-59-83); Bretagne, 8- (42-22-57-97); George V, 8- (45-52-LES FLEURS DU MAL (Fr.) : George V. (45-82-41-46).

HALFACUINE (Fr. Tun., v.o.) : Epée de Bois, 5- (43-37-57-47). L'HALLUCINÉ (A., v.o.) : Action Ecoles, 5 (43-25-72-07) ; Elysées Lin-coln, 8 (43-59-36-14) : Sept Parnes

siens, 14 (43-20-32-20). HARLEY OAVIDSON ET L'HOMME AUX SANTIAG IA., v.o.) : Forem Hon-AUX SANTIAG (A., v.o.): Forum Hon-zon, 1- (45-08-57-57): UGC Triomphe, 8- (45-74-93-50); v.f.: UGC Montper-nasse, 6- (45-74-84-94); Paramount Opéra, 8- (47-42-58-31).

HENRY V (Brit., v.o.) : Républic Cinémas, 11- (48-05-51-33) ; Denfert, 14-(43-21-41-01) ; Saim-Larribert, 15- (45-32-91-68).

HOT SHOTS ( (A., v.o.) : Forum Horizon, 1- (45-08-57-57) ; UGC Danton, 6-(42-25-10-30); George V, 8- (45-82-41-46); UGC Normandie, 9- (46-63-18-18); v.I.; Pathé Impérial, 2- (47-42-72-52); Rex. 2- (42-38-83-93); UGC

MAYRIG. Film français d'Henri Ver-

neuri : Forum Horizon, 1- (45-08-57-57); Pathé Impérial, 2- (47-42-72-52); Rax, 2- (42-36-83-93); Bre-tigne, 6- (42-22-57-97); Pathé Hau-releulie, 6- (46-33-79-36); Pathé

Merignan-Concorde, 8' (43-58-

92-82); Publicis Champs-Elysées, 8-(47-20-76-23); Saint-Lazzre-Pas-quier, 8- (43-87-35-43); Pathé Fran-

cust, 8 (47-70-33-88); Pathe Han-rais, 8 (47-70-33-88); Lea Nation, 12 (43-43-04-67); UGC Lyon Bas-tilla, 12 (43-43-01-59); Fauvette, 13 (47-07-55-88); Gaumont Alésie, 14 (43-27-84-50); 14 Juillat Beau-

Grenelle, 15- (45-75-79-79); Gau-

mont Convention, 15- (48-29-42-27); UGC Mellor, 17- (40-68-00-16); Pathé Wepler, 18- (45-22-46-01); Le Gambetta, 20- (46-36-

PARIS S'ÉVEILLE, Film français

d'Olivier Assayas : Gaumont Les Halles, 1- (40-26-12-12) : Gaumont Opera, 2- (47-42-60-33) ; Publicis

Saint-Germain, 6 (42-22-72-80); La Pagode, 7- (47-05-12-15); Gaumoni Ambassade, 8- (43-59-19-08); La Bastille, 11- (43-07-48-60); Fauvetta bis, 13- (47-07-55-88); Gaumont Parriasse, 14- (43-35-30-40); Gau-mont Alésia, 14- (43-27-84-50); Gaemont Convention, 15- (48-28-42-27); La Gambatta, 20- (46-36-10-86).

LE PARTY. Film canedien de Pierre

Falardeau : Trianon, 18- (46-06-

TA MÈRE OU MOI I Film américain

de Chris Columbus, v.o.: Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26); George V, 8- (45-62-41-46); v.f.: Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31); Mistral, 14- (45-39-52-43); Pathé

Montparnasse, 14 (43-20-12-06); Pathé Clichy, 18 (45-22-46-01); Le Gambetta, 20 (46-36-10-96),

THE ADJUSTER, Film canadien

d'Atom Egoyan, v.o.: UGC Odéon, 6- (42-25-10-30); La Bastille, 11-(43-07-48-60); Sept Permassions, 14- (43-20-32-20).

Montparnasse, 8- (45-74-94-94); Pathé Marignan-Concorde, 8- (43-59-82-82); UGC Opéra, 8- (45-74-95-40); UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13- (45-61-94-85); Mistrel, 14- (45-39-52-43); Pathé Montparnesse, 14- (43-20-12-06); UGC Convention, 15- (45-74-93-40); Pathé Cictry, 18- (45-22-46-01).

L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L'ÉTRE (A., v.a.) : Cinoches, 8 (46-33-

10-82).

J'EMBRASSE PAS (Fr.-tt.(: Ciné Beaubourg, 3° (42-71-52-36); 14 Juillet Odéon, 8° (43-25-58-83); UGC Montpamasse, 8° (45-74-94-94); Saint-Lezare-Pasquier, 8° (43-87-35-43); UGC Opére, 8° (45-74-95-40); 14 Juillet Bestille, 11° (43-57-90-81); LGS Nation, 12° (43-43-43-4-67); UGC Opére, 8° (45-74-95-40); 14 Juillet Bestille, 11° (43-61-94-95); Mistral, 14° (45-38-52-43); 14 Juillet Bestille, 15° (45-75-79-79); UGC Maillot, 17° (40-68-00-16); Pathé Wepler II, 18° (45-22-47-94).

J'ENTENDS PLUS LA GUITARE (Fr.) :

Epée de Bois, 5 (43-37-57-47) ; Républic Cinémas, 11 (48-05-51-33).

JACQUOT OF NANTES (Fr.) : Lucernaire, 6- (45-44-57-34).

JUSQU'AU BOUT DU MORDE FT. All. Autr., v.o.); Forum Horizon, 1- (45-08-57-57); Saint-André-des-Arts 1, 6-(43-28-48-18); UGC Danton, 6- (42-25-10-30); George V, 6- (45-62-41-46); Max Linder Panorama, 9- (46-24-88-88); La Basille, 11- (43-07-48-80); Escurial, 13- (47-07-28-04); Kinopano-rama, 15- (43-06-60-50).

LAAFI (burkinabé, v.o.) : Utopia, 5- (43-

LA CINEMATHÈQUE PALAIS DE CHAILLOT (47-04-24-24) SAMEDI

The Beron of Arizona (1950, v.o.), de Semuel Fuller, 15 h; 40 Tueura (1957, v.o. a.t.f.), de Samuel Fuller, 17 h; A' nous la liberta (1931), de René Cisir, 19 h; le Procès (1962, v.o.), d'Orson Welles, 21 h. Welles, 21 h.

 $(S^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}} \stackrel{(i)}{=} \cdots$ 

;;

... . ...

4. 1 1

40.00

844 Z

100 11

2.50

\$500000

 $P(\mathcal{D}^{n}):=P(\mathcal{D}^{n})=P$ 

7 17 1

4.50

925 10 10

- - - - -

71:

4 M . . .

. . . . . .

A Profession Con-

. . .

A 30, 40

A 11 1 2

SREF

DIMANCHE Europe 51 (1953), de Roberto Rosselhi, 15 h ; la Passion de Jeanne d'Arc (1928), de Carl Théodore Drayer, 12 b ; Jour de colère (1943, v.o. s.t.f.), de Carl Drayer, 19 h ; la Vie de O'Haru, farame galanta (1962, v.o. s.t.f.), de Kenji Mizo-guchi, 21 h.

PALAIS DE TORYO (47-04-24-24)

SAMEDI Le Belle et la Bête (1945), de Jean Coc-teau, 18 h; Meuttre dans un jardin angleis (1984), de Peter Greenawey. 20 h; dix ans de Pordanone ; il Porta-fortuna di Toto (1911) ; Polidor senza colletto (1912): Il primo duello di Polidor (1913): Polidor e il club della morte (1913): Polidor Statua (1612): Autoscat di Robinet (1911): Ossessione di robinet per il bella (1910): Fricot et la Octo-rasse (1915); il duella di Fricot (1913): Tontolini fe il salto martale (1910): Tontolini nuba una bicicletta (1910): Tontoline sı batta in duello (1910), 16 h 30 ; No Placa like Jail (1918), de Hat Roach et Frank Terry ; A Lucky Dog (1919), de Jesse Robbins ; The Rent Collector (1921), de Larry Semon et N. Taurog ; Should Tall Man Marry (1928), de Clyde Bruckman; Fatty's Fatal Fun (1915); Il étak un petit navire (1927), de Frad Guiol, 18 h 30; l'Admirabla Crichton (1619), de Cecil Glount de Milla,

Le Dernier des hommes (1924), de Friedrich Wilhelm Murnau, 19 h; le Voleur de bicyclette (1948), de Vittorio de Sics, 20 h; dix ens de Pordenone: Charlet mirch (1914), de Charlet Cha-plin; Mabel's and Fatty Simple Life (1915), de Mack Sennett, 15 h 30; Droppingtun's Family Tree (1915), de 1915, de Del Henderson; Gussel's Day of Rest n. 15 h 30 : I Pellegrino (1912), de Mario Casarini ; A Thomas H. Ince Studio Tour (1922) : Anna Christie (1923), de John Griffith Wray, 20 h 30.

CENTRE GEORGES-POMPIDOU

SALLE GARANCE (42-78-37-29) SAMEDI

Hommage à la Warner Bros : le Prince et la Danseuse (1957, v.o. s.t.f.), de Laurance Oèvier, 14 h 30 : le Forêt pétrifiée (1836, v.o. s.t.f.), d'Archi Mayo, 17 h 30 : Un homma dans la foule (1657, v.o. s.t.f.), d'Elia Kazan, 20 h 30.

OMANCHE Hommage à la Warner Bros : l'Arrangoment (1968, v.o. s.t.f.), d'Elia Kazan, (14 h 30 ; la Colline des potences (1959, v.o. s.t.f.), de Deimer Daves, 17 h 30 ; Une femme marquée (1958, v.o. s.t.f.), d'Art Napoleon, 20 h 30.

VIDÉOTHÈQUE DE PARIS

2, Grande-Galerie, porte Saint-Eustache, Forum des Hattes (40-26-34-30) SAMEDI

SAMEDI
L'Empire des médiss: 1968 : Actuellités Gaumont, 14 h 30 : Agencee photos : Paris nous appartient (1960), de Jacques Rivette, les Années déclic (1993) de Raymond Deperdon, 18 h 30 : le Matin de Paris, numéros zéro (1977), de Raymond Depardon, 18 h 30 : Médias en question : Bête et méchant (1972), de Pierre Demont, l'An 01 (1973), de Jacques Doillon, 20 h 30.

L'Empire des médies : la Libération de Paris : de Gaulle de la Concorde à Notre-Dame. Actualirés ellemendes 1944 (1944), la Libération de Paris 1944(, d'un collectif, Paris Liberated I (1944), d'un anonyme, 14 h 30; Agences photos : Sygms : une agence photo (1980), de Fernand Maszkowicz, Actualités Gaumont, les Distractions (1860), de Jacques Duport, 19 h 30; Médies en question ; Max le voyou (1890), d'Henri-Paul Korchia, la Couple témoin (1975), de William Klein, 19 h 30; Presse écrite : le Quotidien des quotidiens (1991), Spot le Monde (1989), Liberté, égalité, choucrours (1884), de Jean Yanne, 20 h 30, DIMANCHE

AU SEC FIN (42-98-29-35(, Nijînsky l'Ange de papier : 19 h. Devos extiste, je l'ai rencontré : 20 h 30, l'm just a Gilles Gaulé : 22 h et 23 h 30. 9LANCS-MANTEAUX (48-87-15-84(.

dim. 17 h.

En ettendent Pedro : 22 h 30. Salle L Selade de nuit : 20 h 16. Cherer et Che-rer : 21 h 30. Selle II, Les Sacrés Mons-Ires: 20 h 15. Finissez les melons je vais chercher le ron: 21 h 30. Costa-Vagnon: 22 h 30.

CAFÉ O'EDGAR (43-20-85-11(, Falle dans son premier fatmen-show : 20 h 15. Mangeuses d'hommes : 21 h 30. Nous on fait où on nous dit de faire: 22 h 30 LE DOUBLE-FONO (42-71-40-20).

C'est magique et ca tache : 20 h 90, 22 h et 24 h. MOVIES (42-74-14-22). Y a-t-il une vie après le mariage ? : 20 h 30. Tranche de quai : 20 h 30.

PETIT CASINO (42-76-38-50). Qu'est-ce que je trinque I : 21 h. lle nous premient pour des bœufs, faites passer : 22 h 30.

PLATEAU 26 (48-87-10-75). Victor Bianco au Plateau 26 : 20 h 30. Max de Siay... en herbe : 22 h 15. POINT-VIRGULE (42-78-67-03). Le Trempoint: 17 h. Gustave Parking: 20 h. Valardy dans... Nadine: 21 h 15. Ca passe ou ça cassa : 22 h 30. SUNSET (40-25-46-60). Kerim Seghair : one-men-show comique : 20 h 30,

BARTON FINK (A., v.o.): Forum Orient Express, 1 · (42-33-42-26): Reflet Logos II, 5 · (43-54-42-34); UGC Triomphe, 8 · (45-74-93-50); Sept Par-rassiens, 14 · (43-20-32-20). LA BELLE NOISEUSE (Fr.): Le Seint-Germain-des-Prés, Salle G. de Beaure-gerd, 6- (42-22-87-23).

LES BRANCHES OF L'ARBRE (Fr.-Ind., v.o.( : Cinoches, 8- (48-33-10-82). LE CERCLE DES POÈTES OISPARUS

(A., v.o.( : Denfart, 14- (43-21-41-01) ; Grand Psvois, 15- (45-54-48-85). LES CLÈS DU PARAOIS (Fr.): UGC Demon, 8· (42-25-10-30): UGC Mont-parasse, 8· (46-74-94-94): UGC Bier-ritz, 8· (45-62-20-40); UGC Opéra, 9-(45-74-95-40).

CLOSE UP (manien, v.o.) : Utopia, 5-(43-26-84-65). LES COMMITMENTS (riandals, v.o.) : Epée de Bois, 5-143-37-57-47) ; George V, 8- (45-82-41-46).

CROC SLANC (A., v.o.): Publicis Champs-Eysées, 6· (47-20-76-23): UGC Triomphs, 8· (45-74-93-50); v.f.: Rex, 2· (42-39-83-93); Publicis Champs-Eysées 9: (47-20-79-23) Rex, 2- (42-39-83-93); Publicis Champs-Elysées, 9- (47-20-79-23); UGC Triomphe, 8- (45-74-93-50); Paramount Opérs, 9- (47-42-55-31); UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13- (45-61-94-85); Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50); Miramer, 14- (43-20-89-52); UGC Convention, 15- (45-74-93-40); Pathé Wapler II, 18- (45-22-47-94); Le Gambetta, 20- (48-36-10-95). 35-10-95).

OANSE AVEC LES LOUPS [A., v.o.): Les Trois Balzac, 8 (45-61-10-60); v.f.: UGC Opéra, 9 (45-74-95-40). DELICATESSEN (Fr.): Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36)

DEVOIRS DU SOIR franien, v.o.): Utopia, 5- (43-26-84-65). LA DISCRÈTE (Fr.): Ciné Secubourg, 3-(42-71-62-36): Epée de Bois, 5- (43-37-57-47).

LA SELLE NOISEUSE, OWERTI-

MENTO (Fr.) : Gaumont Parnasse, 14-(43-35-30-40). LA DOUBLE VIE DE VÉRONIQUE IFr.-Pol., v.o.) : Saint-André-des-Arts I, 6-(43-25-48-18). EUROPA (Dan.-Su., v.o.) : Ciné Beet

PARIS EN VISITES

Wepler II, 18- (45-22-47-94).

LUNDI 2 DECEMBRE

g Promenades à travers le vieux Montmartres, 16 heuree, métro Lemerck-Ceulaincourt (Lutècea e La Corbusters, 16 heures, 8, square du Docteur-Blanche (Paris et son histoire).

Exposition: «Un âge d'or des arts décoratifs», 16 heures, Grand Palais (Paris et son histoire).

a L'arsenal de Sully s, 14 h 30, metro Sully-Moriend sorde Henri-IV (visite limitée à vingt personnée) (E. Romann).

«Hôtels et jardins du Marsia et la place des Vosgess, 14 h 30, métro Saint-Paul (Résurrection du passe). «Dieu en son royaume à la Biblio-thèque nationales, 15 heures, 58, rue de Richelleu (Tourisme culturell).

 L'hôtel de Lacecy s. 14 h 15.
 (places limitées), métro Assemblée-Nationale (I. Haußer). « Un hôtel perticulier du Second

Empire : la malson Opéra a, 15 neures, 6, rue du Docteur-Lance-reaux (Ars conférences), «La Sorbonne, histoire de l'univer-sités, 14 h 30, 46, rue Saint-Jacques (P.-Y. Jasier).

«Dessins de Durer et des écoles germaniques du Louvres, 15 heures, porte Jaujard (D. Bouchard).

**CONFÉRENCES** 

23, qual Conti, Institut de France, 14 h 45 : «La relation dialectique du secré et du saint dans la pensée chré-tienne», avec le doyen Roger Mehi.

Le Monde HEURES DE FÊTE



# **SPÉCIAL** CADEAUX:

Livres

Disques

 Vidéo Photo

Gastronomie

Parfums

SUPPLÉMENT MAGAZINE avec le Monde du 4 décembre (daté jevdi 5)

# Médecins sous pression

Imperceptiblement, l'Etat et la Sécurité sociale sont en train da faire monter la pression sur les syndicats da médecins et les professions de santé. Pour les représentants du corps médical l'alternativa ast de plue en plus claire : négocier un processua effectif de maîtrise des dépenses da santé ou subir des règles imposées par le gouvernement et la Caisse nationale d'essurance-maladie (CNAMTS).

Le succès de la manifestation

du 17 novembre n'e finalement permia eux professions de santé que da gagner un peu da temps. Elle ne leur e pas permis de desserrer l'étau. Engagés par le protocole d'accord conclu mi-octobre, MM. Jean-Louis Bianco. ministre des affaires socielea, et Jean-Claude Mallet, président (FO) de la CNAMTS, viennent de signifiar oux syndicats médicaux qu'ils ne peuvent plus camper sur des positions de principe.

Le 27 novembre, M. Mallet e déclaré qu'il se donnait jusqu'au 15 décembre pour pervenir à un accord avec les médecins. A défaut, « il faudra bien que le conseil d'administration de la CNAMTS prenne ses responsabilités ». Vendredi 29 novembre, M. Bianco e tenu le même langage devant l'Association des journalistes de l'information sociale (AJIS), précisant que la concertation engagée ne doit pas aboutir à repousser « aux calendes grecques, à Pâques ou à la a definition d un « véritable engagement sur des mécanismes de régulation ».

Les syndicats de médecins et les eutres professions de santé sont donc poliment, mais de plus en plus fermement, invités à ae mettre d'accord avec le gouvernement sur les principes de maîtrise des dépenses, la prévention, la démographie médicale, la formation et las ubjectifs de la politique de santé. Parallèlement, il leur faudra s'entendre evec l'assurance-maladia sur les nouveaux rappurts tarifaires.

En outre, les informations préoccupantes en provenance de la trésorena de la Sécurité sociale contribuant à renforcer la détermination du gouvernament. M. Bianco considàre qu'il n'y a pae « péril en la demeure », mais reconnaît qua le ralentissement de la croissance réduira da 7 à 10 milliards de françs las recettes de le « Sécu » en 1991. La demiàre estimation du déficit (13 milliarda) risqua de pécher par optimisme. Quant aux dépensas d'assurance-maladie. elles unt sensiblament progressé an octubre. Sur lae douze damiers mola, alles ont anregistré une hausse de 7,1 %

JEAN-MICHEL NORMAND

**EN BREF** u Nogvenu saccage des bureaux de la direction de la Société métallurgique de Normandie. - Plusicurs cenlaines de sidérurgistes de la SMN unt une nouvelle fuis saccagé, jeudi 28 novembre, les bureaux de la direction de cette filiale d'Unimétal installée à Mondeville (Calvados). Ces incidents ont nulamment empêché la réunion du comité cen-Iral d'entreprise extraordinaire, au caurs de laquelle la directiun devait détailler les mesures sociales accompagnant la fermeture de cette usine d'ici à fin 1994 (le Mande du 21 novembre.)

u Chomage technique en décembre à Citroën-Reunes. – Près de 9 000 salariés des usines Citraen de Reunes (14 200 salariés) seront placés en chômage technique entre le 13 et le 20 décembre en raison

ses « gentils organisuleurs » doutaient de sa capacité à diriger... Il a bataillé pour persuader ses action-naires qu'il était vital que le Club tombe au-dessous de 20 % du capital dans ses deux filiales, afin de n'avoir pas à comptabiliser leurs pertes et que des augmentations de

Le Club semblait alors sauvé, mais e'était sans eumpter avec l'instinct de conservation de sou

Pour se protéger du risque aérien

# M. Gilbert Trigano met le Club Méditerranée en déficit

Melgré une bunne saison d'été, le Club Méditerranée réelisera, lors de l'exercice clos le 31 octobre, un déficit de millions. La première perte de son histoire, mais une perte volontaire pour mettre le Club à l'abri des turbulences aériennes.

M. Gilbert Triganu, PDG du Club Méditerranée, u'est pas près d'oublier l'année 1991. Il y a eu la d'oublier l'annee 1991. Il y a cu me guerre du Kowell, pais la guerre civile en Yougoslavie, qui ont fait plonger la fréquentation des vil-lages du Club dans sept pays méditerranéeus. Il y a eu surtout la tourmente qui a fait chavirer dans le « rouge » presque toutes les com-pagnies aériennes, et notamment les deux filiales du Club Med, Minerve et Air Liberté.

M. Trigano s'est tu obstinément, laissant dire qu'il s'était trompé, que ses banquiers le lâchaient, que capital s'imposaient (le Monde du 26 octobre).

rajouter une touche de panache à son repli en bon ordre. Il aurait pu clore l'exercice 1990-1991 sur un

bénéfice d'un peu moins d'une cen-taine de millions de francs. Il a

préféré sulder eu négatif cette

année «noire», en provisionment l'ensemble de sa part dans Minerve et Air Liberté, soit une centaine de

milliuus. Cette mesure a pour

résultat de provoquer un déficit de 17 millions de francs (395 millions

de bénéfice au cours de l'exercice

précédent), la marge d'autofinance-ment demeurant positive aux envi-rons de 415 millions (760 millions

en 1989-1990), «Puisqu'on a dit

que nous nous étions trompés, nous avons choisi de nous tromper jus-qu'au bout!», a commenté M. Gil-bert Trigano, qui ne cache pas qu'il a atteint ses buts : le secteur aérien

ne représente plus le moindre ris-

que et, au terme de cette purge, il peut même dégager d'importantes plus-values, lorsque la profession se

Le patron du Club a du mai à

enusidérer cette « piruuette »

aérienne comme une erreur. Qui

pouvait prouostiquer l'effuudre-

ment du prix des avions d'occa-sion, la guerre des tarifs sur les Antilles et, pour tout dire, l'inva-sion du Koweit par M. Saddam Hussein? Comme il u'est pas prêt à lâcher la barre, il donne rendez-

vous à ses détracteurs dans un futur proche,

# fuuduteur, qui vuulait, de plus,

M. Carlo De Benedetti, president d'Olivetti, u'aura pas fait traîner les choses. Il y a quinze juurs à peine (le Monde du 13 novembre), l' «ingeniere» prenait la direction effective du constructeur infurmatique italieu qui, pour la première fuis en treize ans, avait essuyé des pertes (résultat uet négatif de 73,7 milliards de lires, soit 366 mittiuus de francs) an premier

Aujourd'hui, celui qui est tout à la fois le manager et le principal actionnaire d'Olivetti (la CIR, son holding, contrôle 42 % du capital) annonce un plan de réforme des

Cette réorganisation, a expliqué veudredi 29 novembre M. De Beuedetti, doit permettre au constructeur d'a affronter les diffi-ciles conditions du marché informatique», en contractant ses structures. Olivetti Office (pruduits bureautiques), Olivetti Systems and Netwurks (OSN) et Olivetti Technologies Group (PTG) dispa-raissent au profit d'une structure unique.

Truis directious centrales sont instituées : la direction centrale des opérations (responsable notamment de l'organisation commerciale), la direction centrale de l'administration publique et celle des opérations diversifiées. Toutefois, Olivetti luformatiuu Systems est

Afin de surmonter la crise

#### M. De Benedetti réorganise Olivetti

Les dockers refusent catégoriquement de devenir des travailleurs alisés dans les entreprises de mannteutiou, eumme daus les autres secteurs économiques, et les négociations décentralisées port par port pruposées par le secrétaire d'Etat à la mer, M. Jean-Yves Le Drian. Malgré l'importance de la Fédératiun CGT des ports et docks, dont les mots d'ordre sont eu général très bien suivis, il

Manifestations contre la réforme portuaire

# Deux journalistes sont blessés par des dockers à Marseille

Comme elle l'avait annoucé, la Fédération CGT des ports et docks (qui regroupe la quasi-totalité des 8 300 dockers français) a rejeté les propositions de réforme portuaire rendues publiques par le gouverne-ment le 28 novembre (le Monde du 29 nuvembre). La fédération a appelé à une grève dimanche le et lundi 2 décembre, son secrétaire général, M. Daniel Lefebvre, précisant que « les suites du mour seront décidées le jeudi 5 décem-

Mais dès le vendredi 29 novem-Mais des le vendren 29 novem-bre, à Fos, Dieppe, Calais, Dun-kerque notamment, des arrêts de travail ont eu lieu sur les quais. A Marseille, à l'issue d'une manifestation devant la mairie et à l'occasion d'une rencontre avec la presse, un ouvrier portuaire a violemment pris à partie et frappé deux journa-listes, Jean-Luc Crozel (le Méridio-nal), et Michel Le Tallec (le Provençal). Ce dernier a été gravement blessé à l'œil.

apparaît que dans certains ports -Brest, Roscoff, Le Havre - des négociations pourraient s'engager à bref délai entre les dockers locaux, les entreprises et les autorités portuaires. A Ajaccio, les 37 dockers estiment être « des précurseurs du futur statut » puisque, depuis le te juin, ils sont embauchés par une cutrenzise locale et suumis aux règles de la mensualisation.

M. Vincent Bolloré, qui contrôle désurmais Delmas-Vieljeux, a déclaré « approuver la démarche et les propositions de M. Le Drian. Ces propositions sont pragmatiques et adaptées à la diversité de la situation. Elles constituent un espoir pour les utilisateurs des

(Si l'impuiétale des doctors pour teur emploi est explicable, voire compréhenti-ble, si leurs arrêts de travail et manifesta-tions sont autorels, voire légitimes, les violences et voies de fait de quelques, violences es voices individes à l'encontre des regrése la secret sundmissibles et la presse sont hadmissibles et éviden-ment de nature à rendre leur « combat » franchement impopulaire. Dialogue, sang-froid at réalisme économique et social derraient désormals inspirer l'élat d'esprit des dockers et de leur félération, qui, au sein de la CGT, ent us « Etat dans l'Etat». L'Union départementale CGT des Booches-du-Rhône l'a nettement laissé entendre le 30 novembre os ladiquant qu'elle « déplorait » les viclences et rchait « le dialogne » svec les journe recherchait « ie un listes. – F. Gr.]



# ont progressé vers

Suite de la première page

Le seul problème qui demeure, et qui est le produit d'une maladresse de la présidence néerlandaise (1), a trait à la clause d'exemption (ou d'opting-out) prévue en faveur du Royaume-Uni. Les Britanniques ne sout pas eu mesure aujuurd'hui d'indiquer s'ils iront jusqu'au bout de l'exercice, e'est-à-dire jusqu'à la troisième étape, celle de la monnaie unique. Pour leur permettre de signer le nouveau traité, sans avoir à trancher maintenant sur l'oppor-tunité d'opérer cet important transfert de souveraineté, M. Jacques Delors, président de la Commission curopéenne, avait en l'idée de cette se d'exemption. Le Parlement de Westminster, après avoir ratifié en 1992 le traité signé à Maastricht, sera donc appelé à se prononcer une nouvelle fois, le moment venu, sur le passage à la troisième étape.

Dans le souci de ménager les Anglais, d'éviter de mettre en relief la timidité de leur adhésion, la présidence néerlandaise a proposé que ce droit de confirmer l'engagement pris, ou bien au contraire de revenir dessus, soit reconnu à l'ensemble des Douze. Le gouvernement bri-tannique, qui n'en demandait pas tant, a applaudi, approuvé par le Danemark. Les Français et les Allemauds, entre autres, euutesteut cette initiative, faisant valoir qu'une telle elause d'exemption généralisée supprime l'idée d'un engagement irréversible. Els ant reçu l'appui inattendu, mais révélateur, de chambres de commerce euro-amérieaines (regrupunt survent des sociétés multinatiunales), qui unt protesté contre le projet nécrian-dais, faisant valoir que les entre-

prises avaient besoin, pour établir leur stratégie, d'un objectif très sûr. Si la présidence néerlandaise ne corrige pas le tir, cette question pourrait rester unverte jusqu'au conseil de Maastricht. Néanmoins, même sur ce thème très politique, il u'y a pas d'opposition frontale, si bien qu'il est difficile d'imaginer qu'il y ait là motif à rupture.

#### Maturation en deux temps

Sauf en cas d'échec des discus-sions sur l'unium pulitique, un s'achemine donc vers l'adoption à Maastricht d'un traité instaurant de manière progressive, en trois étapes, une UEM entre les pays de la CEE, selon un schéma proche de celui proposé en avril 1989 par le comité d'experts présidé par M. Delors. Ce sera là l'aboutissement d'un processus de maturation en deux temps (la préparation de la enuférence intergouvernementale jusqu'en conintergouvernementale jusqu'en octo-bre 1990, la conférence elle-même ensuite), fragilisé de bout en bout par les réticences britanniques et freiné aussi parfois par les inquié-

tudes allemandes. Après avoir tenté, en vain, de retarder la conférence intergouvernementale, les Anglais, sans faire vraiment de l'obstruction et en participant activement aux débats, ont fait sans relâche de l'a agit-prop »
contre le projet du comité Delors, multipliant les réserves techniques, cherchant constamment à opposer les délégations, soulignant à l'envi les risques de l'exercice. Peu soucieux d'être isolés, mais hostiles à res risques de l'exercice. Peu sous cieux d'être isolés, mais hostiles à un transfert de souveraineté que réeuse, eraieut-ils, leur apiulau publique, ils suront cherché jusqu'au bout à minimiser la portée du traité en gestation. Quant aux Allemands, obsédés

la crainte d'être entraînes, par contagion, dans une gestion écono-mique et monétaire peu vertueuse, ils ont souveut plaidé pour des solutions restrictives. S'en faisant écho, la présidence néerlandaise a présenté en septembre un projet qui aurait fait dériver l'UEM vers une sorte de club réservé aux seuls États membres riches et disciplinés. Devant le tollé suscité par ce projet, elle l'a vite retiré, euterrant du même coup l'idée d'une UEM à deux vitesses avec laquelle n'avaient cessé de flirter les Allemands, en général, et la Bundes-bank, en particulier. Cela dit, le projet de traité tient largement compte des préuccupations alle-mandes, multipliant les mesures de prudence, les garanties et reportant à la troisième étape toute communautarisation de la politique moné-

Le guuveruement de Boun a beaucoup insisté, d'entrée de jeu, pour que les Douze assignent à l'uniun un ubjectif de stabilité munétaire. Il y a à cet égard consensus: l'inflation est désignée comme l'ennemi à abattre, source certaine de désorganisation pour l'espace écouumique cummuu. L'instrument principal de cette poli-tique de stabilité sera la banque centrale européenne, dont les Alle-mands ont obtenu, sans difficulté, qu'elle soit indépendante des gou-vernements. Elle entrera en fonction au début de la troisième étape de l'UEM, et mettra en œuvre une politique monétaire commune an rvice d'une maunaie unique,

Mais l'indépendance de la ban-que centrale ne peut aller jusqu'à l'absurde : la palitique monétaire extérieure, c'est-à-dire la politique de change, qu'il u'est pas toujours simple de conjuguer avec la politi-que monétaire intérieure, doit faire l'abjet d'une eauertration étroite entre la banoue centrale et les autoentre la banque centrale et les auto-rités politiques, à savoir le conseil des ministres des finances. Les Etats membres, et en particulier la France et l'Alternagne, avaient des paints de vue divergents sur la répartition des compétences entre l'une et l'autre, mais un rapproche-

ment s'est opéré et un compromis devrait pouvoir être rapidement truuvé. Aux gouvernements, il revieudrait de fixer les graudes orientations concernant, par exem-ple, l'évolution du système moné-taire international, et de décider les éventuelles modifications des parités de l'écu. La banque, quant à elle, assurerait la gestion quotidienne de la politique de change.

La banque centrale curopéenne ne peut assumer seule, en maniant les taux d'intérêt, la lutte coutre l'inflation. D'où la nécessité d'orga-niser, à côté d'elle, un pôle écono-mique qui lui fasse équilibre. Les Français, tout ca renouçant à leur formule jugée trop interventionniste de gouvernement économique, en ont convaince leurs partenaires, et en premier lieu les Allemands.

#### Rapprocher les performances

Selon le traité, c'est au conseil européen qu'il reviendra de fixer les grandes orientations de la politique économique commune. C'est me des deux voles qui ont été trouvées pour associer l'urgane politique suprême de la CEE à la vie de l'UEM. Deuxième étément du pilier économique de l'union la surveil. économique de l'union, la surveil-lance multilatérale des politiques écaunmiques. Cet sudit collectif opéré de manière régulière par les ministres des finances dès la pre-mière étape, donc dès aujourd'uni, dunne l'uccasion d'examiner les programmes de convergence que les gouvernements se sont engages à soumettre à Bruxelles. Plus tard, une fois le scuil de la deuxième étape franchi, sa tâche sera de déce-ler et de traquer les déficits budgé-taires excessifs, incompatibles avec le bon fonctionnement d'une politi-

Pour mieux convaincre les gou-vernements de la nécessité de corriger de telles déviances, les Douze ont retenu l'idée de sanctions. Non sans mal, car e'est là une remise en cause de l'autonomie de gestion des autorités nationales. Cependant, les positions se sont rapprochées, après que les ministres out renoucé à imposer, comme ultime sanction, la suspensian des versements des fonds structurels, injustement péna-lisante pour les pays «périphéri-

ques», comme la Grèce. Durant des mois, les principales controverses entre les Douze ont concerné le contenu de la deuxième étape, prévue pour le 1e janvier 1994, et. davantage encore, le passage de la deuxième à la troisième étape. Les Français, renoncant à ce que la banque centrale européeune soit mise en place dès la deuxième étape (ce dont ne voulaient pas entendre parler les Allemands), ont accepté de se contenter de l'installation d'un Institut mouétaire européen (IME) aux pouvoirs limités : préparer, sans grands moyens, le pas ième étape et le rôle de l'écu.

An plus tard le 31 décembre 1996, les Douze, instruits de deux rapports de l'IME et de la Commission, décideront ou non de pas-ser à la troisième étape, c'est-à-dire à la mouuaie uuique. Tuut le monde est d'accord pour que le conseil européen joue un rôle cesttral dans le processus de décision précédant ce passage à la troisième étape. Cest là la seconde missionclé que lui assignera le traité. Il reste à en préciser les modalités avec le souci qu'aucun État membre ne puisse par son veto faire obstacle à ce franchissement décisif. La rédaction qui sera retenue indiquera probablement que le conseil européen donnera des orientations sur le nombre de pays capables de subir le choc de la monnaie unique et sur la date de l'événement. Sur cette base, le conseil des ministres des finances déciders à la majorité qualifiée. C'est à ce moment-là que le Royaume-Um (bien sûr dans l'hy-pothèse où il aurait été déclaré bon pour le passage) gourrait faire jouer la fameuse clause d'exemption.

Les pays membres dont les performances ne seront pas encore suffisantes pour rejoindre le peloton de tête resteront dans la course, mais il faudra organiser les relations entre les deux groupes.

PHILIPPE LEMAITRE

(1) Les douze mombres de la CEI: assurent à tour de rôle la présidence de la Communauté pour ane durée de six mois. Après les Pays-Gas, le Portugal prendra la présidence au 1° janvier 1992.

Numéro un européen de l'agro-alimentaire

### Nestlé lance une OPA pour s'emparer de Vittel

Nestlé succombe uux vertus de Nestlé succombe uux vertus de l'eau minérale. Le groupe suisse, numéro uu de l'agro-alimentaire en Europe, vient de lancer une uffre publique d'achat sur la Société générale des eaux minérales de Vittel, société dont il détenait déjà 52,49 % du capital (56,47 % des droits de vote).

Cette OPA a été annoncée veudredi 29 novembre par un communiqué de la Saciété des Bourses françaises (SBF). La cota-lion du titre a été suspendue à la Bourse de Nancy. Nestlé propose 953 francs par action de première catégarie et 476,50 francs par

actiun de deuxième catégurie, amortie de 50,40 francs un de 48 francs.

Les intentions de la famille de La Mutte-Baulaumie, deuxième actionnaire de Vittel uvec 20 % du capital, ne sont pas eucore

Cette OPA intervieut au lendemuin de celle lancée par l'IFINT. hulding luxembuurgenis de la famille italienne Agnelli, sur les deux tiers du capital du groupe

mandes de modèles XM et de la La moitié de cette somme sera « stagnatian » des commandes de BX, a annoncé jeudi 28 novembre le constructeur. Trois journées non travaillées sont prévues pour l'éta-blissement de La Janais et deux sont programmées pour celui de la Barre-Thomas. Ces décisions porteut à viugt-sept le numbre de jours chômés depuis le début de l'année. Eu septembre, Citroëu nvait annoncé un plan de 1 955 suppressions d'emplois, dont 1 800

u L'Ethiopie va recevoir une aide de 500 miltions de daltars. -L'Ethiopie va recevoir une aide de 500 millions de dollars (2,75 milliards de francs), pour la recons-truction et l'assistance d'urgence, a iudiqué le 29 novembre le représentant de la Banque mondiale à Addis-Abeba, M. James Goering.

consacrée au secteur productif, le reste allant à l'éducation, la santé et la reconstruction des systèmes d'adduction d'eau.

□ Ls Casfédération payssane « profaudément déçue » par les mesures ganveruementales. — La Confédération paysame se déclare « profandèment déçue » par les mesures annoncées par le gouvernement en faveur de l'agriculture à l'issue du comité interministériel du 28 novembre. « Il n'y a aucune mesure pour redonner des perspecmesure pour redonner des perspec-tives aux paysans, pour compenser la baisse des revenus des éleveurs. Il n'y a aucune réelle incitation pour relancer l'installation des jeunes». La coufédération se dit «offusquée de voir le gouvernement toujours prêt à financer la liquidation, par les préretraites, la cessation laitière, le gel des terres...».

UTA: appel à des arrêts de tra-vail le 5 décembre. - Les syndicats du personnel au sol et des navigants d'UTA unt appelé, vendredi 29 novembre, les salariés de la compagnie à des arrêts de travail jeudi 5 décembre. Ils les invitent à se rendre le même jour en cortège au siège d'Air Frauce. Ouelques heures plus tôt, une reneantre avec le président d'Air France, M. Bernard Attali (séquestré la veille), avait tourné court. Selon la direction, un désaccord a surgi sur la composition de la délégation syndicale, à laquelle un salarié membre ne disposani pas du statut de délégué s'était joint. La CGT a, pour sa part, dénoncé le a mépris » du président, aqui a annance des san arrivée qu'il n'avait que vingt minutes à consa-

2 L

RĖ

Après le malaise INDICE CAC 40 de la semeina passée (- 6,7 %). la place parisienne - 0,08 % ne pouveit qu'e-méliorer son ecore sur le

période qui vient

de e écouler tant il paraissalt difficile de faire plue morose. Le début de la semaine e été placé eous le signe de la reprise : plutôt timide lundi, avec une avance de 0,11 %; nettement plus marquée mardi, avec un gein de 1,48 %. Estiment, sans doute, que l'effort foumi était suffisant pour etteindre sane trop d'encombre le clôture de vendredi, la progression en resta là. Mercredi, des rumeura venues de l'ex-URSS sur les possibilités d'un nouveau coup d'État firent peeeer eu second plen une belence commerciele frençeise excédentaire, Rumeurs soviétiques contre réelité frençaise, l'Est tica de nouveeu l'Indice vers le bas (- 0,63 %). On n'observa guère d'emélioretion le lendemain, où l'indicateur, bien installé dens le rouge, abendonna 0,17 %. La demière séance de la semaine fut à l'image des deux précédentes : à la baisse, avec un recul de 0,87 %. Ainsi, d'une semaine sur l'autre, l'indice des querante principales valeurs eura

finalement ebendonné 0,08 %. Qu'attendent donc les boursiers? On finit par s'Interroger. La semaine fut fertile en événements qui, en d'eutres temps, auraient nettement redynamisé le marché, mais rien n'y fit. On peut citer, dans l'ordre, le début du nouveeu Jerme boursier, souvent favorable, et le lancement de plueleurs offres publiques d'achats (OPA), généralement génératrices d'ectivité. D'eutres événements euraient dû rassurer les opérateura, comme l'excédent « eurprise » de la balance commerciale française pour le mois d'octobre. une reprise de la consommation des méneges sur la même période et, enfin, un statu quo outre-Rhin en matière de politi-

que monétaire. Au lieu de cela, l'attentisme a prévelu. Les opéreteurs ont continué d'avoir les yeux tournés vers les Etats-Unis et le toujours très espérée reprise... Or, cette reprise eméricaine continue à se faire attendre, Selon des prévisions révieées de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ren-dues publiques mardi 26 novembre, elle devrait être encore plus faible et plus lente que prévu après une récession « douce », même s'il est exclu que l'économie américalne retombe dans la récession.

#### Le retour des OPA

Désormais, on compte sur une croissence qui ne dépassereit pas 2,8 % pour 1992 et un taux égèrement supérieur à 3 % en 1993. Pour la société de Bourse Oldier Philippe, c'est précisément cette anticipation de la reprise, feite per Well Street et non confirmée, qui a poussé les investieseurs institutionnels eméricains à vendre massivement le

A contrario, Paris, qui reste la place la moins chère d'Europe,

new-yorkaise, anticipé de reprise économique. Une éventuelle pro-longetion de la baisse rendrait notre piece tràs ettreyente, notemment pour lee capiteux étrengers qui quittersient Wall Street, Cela étant, cette atmosphère de crise boursière rend impossible le déconnexion des marchés. Pour le court terme, la prévision se résume à essayer de savoir à quel niveau Wall Street

et le dollar se stabiliseront. Ou côté des veleurs, la semaine aura été effectivement riche en péripéties. La dernière aura été la vive progression de Total - à la différence des autres valeurs pétrolières, - s'edjugeant 6 % lors de l'ultime séance pour un volume non négligeable de 276 000 titree. Cette nouvelle hausse est liée en fait à l'intro-duction, lundi 2 décembre, de la veleur pétrolière dans la composition de l'indice CAC 40. Un enelyste confirmeit que les gérants de Sicav indicielles -Sicav qui répliquent en totalité ou en pertie l'indice - acheteient toujours avant ce type d'intro-

La Rue Vivienne a aussi connu cette semeine deux opérations d'importence : l'offre publique d'achat de Pinault sur le Printemps portant sur 66 % du capital eu prix de 1 105 F par titre (le Monde du 27 novembre) el celle du groupe Agnelli sur Exor (Perrier), portent eussi sur les deux tiers du capital au prix de 1 320 F par action (le Monde du 29 novembre). Si elles n'ont pas réussi à donner un certain élan au marché, elles auront néanmoins

permis de mettre l'accent sur le sort récervé aux actionnaires minoritaires lors de ce type d'offre qui ne porte pes sur la totafté du capital

A ce propos, lors de la clôture des pramiers entretiens de la Commission des opérations de Bourse (COB), jeudi 28 novembre, consacrés à «L'information et l'épargnants, M. Pierre Bérégovoy, ministre de l'économie et des finances, s'est déclaré préoccupé précisément par la réglememation des OPA et par la traitement des minoritaires, relançant ainsi le débat. «S'il faut changar le règlement, nous le changerons, mais avant tout if feut un consensus entre les sociétés cotées et le Consail des Bourses de valeurs. Tant que l'unanimité sur l'obligation de lancer une OPA sur les 100 % du capital ne sera pas établie, nous ne modifierons pas le règlement », a déclaré le ministre, en ajoutant que esi l'occasion se présentait dans les mois ou les années à venir, la Commission des opérations de Bourse aurait son mot à dire. »

M. Bérégovoy a profité de l'oc-cesion pour plaider une fois encore pour un marché des actions plus dynamique, déplorant eque les bons résultats du commerce extérieur soient moins importants qu'une toux venant de Wall Street ». Et, comme s'il était importent de le rappeler pour s'en persuader, de conclure : la reprise est là, et elle sera amplifiée au cours des prochaines semaines.

FRANÇOIS BOSTNAVARON

29-11-91 Diff.

+ 85 -- 24 + 61

+ 1,50 - 24

VALEURS LE PLUS ACTIVEMENT

TRAITÉES AU RM (7)

LES PLUS FORTES VARIATIONS

DE COURS HEBDOMADAIRES

Filatures, textiles

magasins

Gal. Lalayette. Nouv. Galerie.

|                 | 29-11-91 | <u> </u>   | Diff. |
|-----------------|----------|------------|-------|
| Héghio-Say      | 570      | _          | 14    |
| Hongrain        | 2519     | I_         | 29    |
| BSN             | 950      | <b>!</b> – | -3    |
| Carrefour       | 2114     | ۱.         | 15    |
| Casino, G., Per | 136.30   | ]_         | 0.90  |
| Guyenne-Gasc    | 1310     | ۱+         | 5     |
| LVMH            | 4 009    | 1+         | 37.50 |
| Olipar          | 181      | 1          | 7     |
| Perpod-Ricard   | 1 232    | ۱.         | 22    |
| Promodes        | 2646     | -          | 24    |
| Saint-Louis     | 1 228    | I–         | 11    |
| Source Perrier  | 1 270    | +          | 83    |
| Nestle          | 32 440   | +          | 40    |

Alimentation

#### Banques, assurances,

|                                                                                                                                                                               | 29-11-91                                                                                                                                    | Diff,                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGF  AXA (ex-Cic Midi)  Bul Equipement  Bancaire (C*)  CCF  CFF  CFI  Chargeurs  CPR  Eurafrance  GAN  Lociadus.  Paribas  Schneider  Société générale  Sovez  Suez (C* fin.) | 470<br>470<br>833<br>108,90<br>452<br>620<br>158,50<br>927<br>306<br>915<br>247<br>1 351<br>1 671<br>730<br>369<br>625<br>448<br>732<br>286 | - 1<br>+ 13<br>- 0,50<br>~ 11<br>+ 8,20<br>+ 16<br>- 13,10<br>+ 96<br>+ inch.<br>+ 6<br>- 12,20<br>+ 4,30<br>- 2,10<br>+ 4,30<br>- 3<br>+ 9,10 |
| UAP                                                                                                                                                                           | 480,70                                                                                                                                      | + 13,20                                                                                                                                        |

#### Bâtiment, travaux publics

|               | 29-11-91                                                          | Diff.                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ausil, d'entr | 1 025<br>525<br>292,5<br>331<br>158,7<br>816<br>303<br>396<br>215 | - 2<br>- 9<br>+ 2.5<br>- 3.4<br>+ 0.7<br>- 1<br>- 9<br>+ 1 |

#### Mines, caoutchouc

|             | 29-11-91                         | Diff.                                            |  |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| Géophysique | 605<br>220<br>69<br>123<br>50,60 | - 64<br>- 7<br>+ 1,80<br>- 2<br>+ 0,90<br>+ 0,04 |  |

#### Mines d'or diaments

|                                                                                                                           | 29-11-91                                                                          | Diff.                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Anglo-American  Amgnld  Buf, Gold M.  De Beers  Drief, Cons.  Gencor.  Harmony  Randfontein  Sainto-Helena  Western Deep. | 229<br>407,80<br>62,80<br>172<br>72,70<br>23,30<br>35,30<br>29,65<br>41,25<br>230 | + 6,40<br>+ 3,10<br>- 1,45<br>+ 2,25<br>- 0,15<br>- 1,70<br>+ 0,15<br>+ 8 |

#### Pétroles

| eP-France                                            | 326,40<br>1 706<br>434        | - 2<br>- 19,30<br>+ 17<br>+ 1<br>+ 7<br>+ 55<br>+ 3,80<br>- 74<br>- 6,10 | Accor Air liquide Bic                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                      | 29-11-91                      | Diff.                                                                    | Hachette                                       |
| Inst. Mérieux<br>Roussel-Uclaf<br>Synthélabo<br>BASF | 4410<br>1 830<br>1 044<br>781 | + 40<br>- 20<br>+ 2<br>+ 1                                               | Marine We<br>Navigation<br>Nord-Est<br>L'Oréal |

29-11-91 Diff.

|               | 29-11-91                                                        | Diff.                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Inst. Mérieux | 4410<br>1 830<br>1 044<br>781<br>928<br>766<br>116,70<br>111,20 | + 40<br>- 20<br>+ 2<br>+ 1<br>- 18<br>- 14<br>- 0,30<br>- 18,90 |

|               | 29-11-91                                                        | Diff.                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Inst. Mérieux | 4410<br>1 830<br>1 044<br>781<br>928<br>766<br>116,70<br>111,20 | + 40<br>- 20<br>+ 2<br>+ 1<br>- 18<br>- 14<br>- 0,30<br>- 18,90 |

|               | 29-11-91                                                         | Diff.                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Inst. Mérieux | 4 410<br>1 830<br>1 044<br>781<br>928<br>766<br>116,70<br>111,20 | + 40<br>- 20<br>+ 2<br>+ 1<br>- 18<br>- 14<br>- 0,30<br>- 18,90 |

|              | 29-11-91                                                        |         | Diff.                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| nst. Mérieux | 4410<br>1 830<br>1 844<br>781<br>928<br>766<br>116,70<br>111,20 | +   + + | 40<br>20<br>2<br>1<br>18<br>14<br>0,30<br>18,90 |

MATIF Notionnel 10 %. -- Cotation en pourcentag

| COURS        | ÉCHÉANCES |         |         |          |  |
|--------------|-----------|---------|---------|----------|--|
|              | DÉC. 91   | MARS 92 | JUIN 92 | SEPT. 92 |  |
| Premier      | 105,90    | 106,04  | 106,54  | -        |  |
| + haut       | 106,02    | 106,14  | 106,64  |          |  |
| + bas        | 105,80    | 105,98  | 106,54  | -        |  |
| Deraier      | 105,86    | 106,02  | 196,56  |          |  |
| Compensation | 105,86    | 106     | 106,56  | 106,42   |  |

### IF VOLUME DES TRANSACTIONS (en milli

| LL VOL                       |                       | Cours du ven         |                      | i<br>i               | ie ilailos          |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                              | 22-11-91              | 25-11-91             | 26-11-91             | 27-11-91             | 28-11-91            |
| RM<br>Comptant               | 3 952 848             | 2 595 208            | 1 802 662            | 1 865 883            | 1 864 335           |
| R. et obl.<br>Actions        | 10 848 457<br>100 784 | 9 767 675<br>119 339 | 5 639 882<br>122 982 | 4 912 432<br>114 569 | 6 029 989<br>98 854 |
| Total                        | 14 902 089            | 12 482 222           | 7 565 526            | 6 892 882            | 7 993 178           |
| INDICE                       | S QUOTID              | IENS (INS            | EE base 10           | 0, 28 décem          | bre 1990)           |
| Françaises .<br>Étrangères . | 114,2<br>109,9        | 114,2<br>110,5       | 115,9<br>110,3       | 115,3                | 115<br>109,5        |
|                              |                       |                      |                      |                      |                     |

|         | INDI     | CES CAC                                 | da luadi au vo | endredi) |          |
|---------|----------|-----------------------------------------|----------------|----------|----------|
|         | 25-11-91 | 26-11-91                                | 27-11-91       | 28-11-91 | 29-11-91 |
| Général | 475,5    | ase 100, 31 o<br>477,6<br>ase 100, 31 o | 481,5          | 480,2    | l 477,3  |
| CAC 401 |          | 1 768,97                                |                |          | 1 739,7  |

#### Métallurgie, construction mécanique

|                    | 29-11-91 | Diff.  |
|--------------------|----------|--------|
| Alspi              | 321      | - 0.10 |
| Dessault Aviation_ | 315      | - 10   |
| De Dietrich        | 1 325    | + 25   |
| Fives-Lille        | 323      | + 13   |
| Penhoët            | 560      | - 60   |
| Peutroit           | 586      | + 19   |
| SAGEM              | 1 650    | + 15   |
| Strafor, Facori    | 724      | - 8    |
| Valco              | 565      | + 15   |
| Vallourec          | 265      | + 4    |

#### Valeurs diverses

|           | 29-11-91                                                                                                                         | Diff.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Nore de<br>titres                                                                                                                                             | Val. en                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de        | 673<br>638<br>605<br>776<br>940<br>405<br>308<br>129<br>879<br>39<br>430<br>172,5<br>291,5<br>1 220<br>97,8<br>683<br>423<br>967 | - 16<br>- 4<br>- 21<br>- 21<br>+ 9<br>- 1<br>- 13<br>- 0,3<br>+ 19<br>+ 0,1<br>- 8<br>+ 10,5<br>+ 22,4<br>- 20<br>- 5<br>+ 2 | Akcatel Alsthorn Eaux (Gén.) Elf-Aquitaine Total Cat. B. Société Génér. B.S.N. LVMH Carrefour L'Air liquide Suez (C' de) Paribas Act. A. Peuscot SA Lafarge-Coppee L'Oréal (') Du vendredi 28 novembre 1991 | 1901 541<br>379 803<br>2017 548<br>750 616<br>1 245 203<br>465 043<br>1 14 296<br>202 168<br>558 891<br>1 150 934<br>739 960<br>453 880<br>723 021<br>336 448 | cap. (F) 1 087 868 178 822 912 605 805 749 445 754 163 747 754 163 747 451 204 728 423 782 960 325 329 423 782 229 294 505 229 500 819 225 737 188 225 937 188 |
| Chatillon | 218,5                                                                                                                            | - 1,5                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | _                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |
|           |                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |

| mye du 23 novembre 1331 |         |          |                                     |       | - 10                          |
|-------------------------|---------|----------|-------------------------------------|-------|-------------------------------|
| _                       |         |          | Valeurs                             | Hamse | Valeus                        |
| EA                      | NCES    |          |                                     | 1     |                               |
| 1                       | JUIN 92 | SEPT. 92 | Marine Wendel<br>CDME<br>Eurofrance | 1 13  | CSEE<br>Penhoêt<br>GTM Entrep |
| ╗                       | 106,54  | - 1      | Total car B                         | + 12  | Radiotechnic                  |
| 7                       | 106,64  |          | CICA                                | + 6.7 | Géophysique<br>BIS            |
| 7                       | 106,54  |          | Majorette                           | + 5,9 | CEP Commo<br>Norda ex C*.     |
| 1                       | 196,56  |          | MANB                                | + 5.8 | Cegid                         |
| 7                       | 106,56  | 106,42   | Interrectuique                      | + 5.1 | Nord Est<br>ELF Aquitais      |
| _                       |         |          | Scor SA<br>Traffaut (Fig.)_         | + 4.4 | Esselor lett                  |

|                            | INDI                    | CES CAC                | lu luadi au ve | adredi)                |                     |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------------|
| rançaises .<br>Arangères . |                         | 114,2<br>110,5         | 115,9<br>110,3 | 115,3                  | 115<br>109,5        |
| INDICE                     | QUOTID                  | IENS (INS              | EE base 10     | 0, 28 décemi           | bre 1990)           |
| Total                      | 14 902 089              | 12 482 222             | 7 565 526      | 6 892 882              | 7 993 178           |
| Actions                    | 100 784                 | 119 339                | 122 982        | 114 569                | 6 029 989<br>98 854 |
| Comptant R. et obl.        | 3 952 848<br>10 848 457 | 2 595 208<br>9 767 675 | 1 802 662      | 1 865 883<br>4 912 432 | 1 864 335           |
|                            | 22-11-71                |                        |                | 27-11-91               | 20-11-91            |
|                            | 22-11-91                | 25-11-91               | 26-11-91       | 27 11 01               | 28-11-91            |

# 280 276 345 476 480 285 2 190 1 922,50 600 2 450 467 396 280 040 585 406 463 385 278

mm (20 h)

MARCHÉ LIBRE DE L'OR

Or for fathe on berre! Pice tempere (20 fr.)

Pice fragate (20 fr.)

Pice tempere (20 fr.)

Pice seine (20 fr.)

Price letine (20 h.)

Cours Cours 22-11-51 29-11-91

**65 600** 

65 650 376

64 300

#### **NEW-YORK**

# Découragement

Plusieurs tentatives lement dues aux programmes infor-RECEGON JONES de reprise ont échoné à Wall Street, au cours de cette semaine réduite à quatre jours en mison du Thanksgiving Day. Les investissenrs

ont toujours du mal à surmonter le choc du mini-krach du 15 novembre, alors que des statistiques éco-nomiques mitigées n'ont pas calmé la crainte d'une rechute dans la

Les milieux boursiers continuent à se montrer très prudents face à la menace d'une récession en deux temps, que les statistiques publiées cette semaine n'ont pas permis d'éliminer. En effet, les com-mandes de biens durables ont pro-gressé de 3 % en octobre mais, à exclusion du secteur de la défense, la hausse n'est que de 0.7 %, et la progression de 0,2 % des revenus des Américains ne s'est pas traduite par un accroissement de leurs dépenses, qui ont, au contraire, baissé de 0,3 %. D'autre part, la confiance des consommatours est tombée en novembre à son plus bas niveau depuis 1980 et si les demandes d'ellocations chômage ont diminué de 80 000 au cours de la semaine achevée le 16 novembre, ce chiffre n'a fait que compenser l'augmentation des

deux semaines précédentes. Selon les analystes, les fluctua-tions du Dow Jones sont principa-

# récemment tombées à leurs niveaux du début de l'année, Indices Dow Jones du 29 novembre: 2 894,68 (c. 2 902,73).

matisés, les investisseurs institutionnels désirant protéger les gains

substantiels qui evaient propuisé

l'indicateur de tendance de record

en record entre la fin de la guerre

du Golfe et la mi-octobre. Leurs

liquidations ont été modérément

contenues par une demande sélec-

tive sporadique, stimulée par le fait

que de nombreuses valeurs sont

L'Espagne.

MATERIAL DESCRIPTION

to cannic

| ATT                     | 36 1/4 | 36 LA  |
|-------------------------|--------|--------|
| Boeing                  | 43 5/8 | 44 1/4 |
| Chase Man. Bank         | 16 1/4 | 15     |
| De Poot de Nemonts      | 44 3/8 | 44 3/8 |
| Eastman Kodak           | 46 3/8 | 46 5/8 |
| Exxon                   | 57 3/4 | 58 5/8 |
| Ford,                   | 24 5/8 | 24 1/8 |
| Geogral Electric        | 66 3/8 | 64 3/  |
| General Motors          | 30 7/8 | 30 .V  |
| Goodyear,               | 49 3/4 | 47 7/8 |
| 18M                     |        | 92 1/2 |
| 17-7                    | 52 3/4 | 51 3/4 |
| ITT                     | 65     | 64 3/3 |
| Mobil Oil ,             |        |        |
| Pfizer,                 | 68     | 66 1/4 |
| Schiumberger            | 62 5/8 | 61     |
| Tesaco,                 | 59 1/2 | 58 1/4 |
| UAL Corp. (ex-Allegis). | 124    | 125    |
| Union Carbide           | 17 7/8 | 17 1/2 |
| United Tech,            | 46 5/8 | 47 5/8 |
| Westinghouse            | 16     | 15 7/8 |
| Xeroz Corp              | 61 5/8 | 62     |
|                         |        |        |

#### TOKYO

# Trois de baisse

Décidément, le consécutive, les japonaises ont

baissé, si bica baissé mème que, mois et demi, l'indice Nikkei est repasse sous la barre des 23 000 points.

La morosité a été quasi générale et il n'y eut que la journée de lundi pour se clore sur un bilan positif. Selon les professionnels, à mesure que la fin de l'année approche, les opérateurs refusent, pour la plu-part, de s'engager. Beeucoup, dit-on, redoutent une forte chute des cours avant le 13 décembre, date de l'expiration du contrat à terme sur indice et, de ce fait, resteni prudemment à l'écart. La preuve en est : les courants d'af-faires ne cessent de se réduire. Ces derniers jours, les transactions journalières ont porté, en moyenne, sur l'échange de 216,6 millions de titres (contre 280 millions la semaine précédente), pour un mon-tant de 225,3 milliards de yens (contre 250,9 milliards).

Cette careace de l'activité est,

### LONDRES

#### Tassement -1%

La Bourse de Londres e enregistré sa troisième semaine consécutive de repli, après être restée rivée toute la semaine aux progrès de la livre sterling et aux evancées des négociations pour le sommet européen de Maastricht.

Cette faiblesse persistante de la livre a contribué à l'inquiétude des investisseurs, qui ont complètement abandonné l'espoir d'un abaissement des taux d'intérêt d'iei à la fin de l'année. Finalement, l'intervention de plusieurs banques centrales européennes sur le marché des changes e calmé le jeu. Les investisseurs étant rassurés,

la tendance s'est redressée lundi et mardi. En revanche, le reste de la semaine a été marqué par l'inquiétude sur la situation en ex-URSS. Indices «FT» du 29 novembre : 100 valeurs, 2 420,2 (c. 2 446,3); 30 valeurs, 1 840,1 (c. 1 866,8) mines d'or, 171,4 (c. 169,8); Fonds d'Etat, 86,04 (c. 85,88).

| Cours   Cours   22 nov.   29 nov.   25 nov. |                                                                     |                                                                                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| BP 3.10 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     | Cours Cou                                                                                                           | 12            |
| Courtailds 4,73 4,6 De Beers 17,25 17,3 Glaxo 7,82 7,5 GUS 18,35 18,6 ICI 11,94 12,9 Reuters 8,70 9,0 Shell 5,06 4,9 Unilever 8,42 8,2 Victor 1,56 1,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BP Charter Courtaulds De Beers Glavo GUS ICI Reuters Shell Unilever | 3.18 3.6<br>5.25 5.7<br>4.73 4.6<br>17,25 17.5<br>7,82 7.8<br>18,35 18,6<br>11,94 12,6<br>8,70 9.0<br>5,06 8,42 8,2 | 3799935511321 |

pour une bonne part, responsable Kabuto-Cho n'a pas de l'alourdissement de la tenament le moral. Pour la Au cours du mois de novembre, le troisième semeine marché tokyote s'est déprécié de la 10 %, sans tenir comple de la cours des valeurs baisse des taux d'iotérêt. La silualion va-t-elle perdurer au-delà de l'échéance du 13 décembre? Les analystes pensent que le marché est prêt à réagir à la moindre opportunité. Mais celle-ci se présenterat-elle? Cette opportunité pourrait être une nouvelle détente sur le front de l'argent. Uo spécialiste de la Banque du Jepon estime que la BOI pourrait de nouveau abaisser son taux d'escompte au début de 1992, juste avant la venue du président Bush.

Indices du 29 novembre : Nikkei, 22 687,35 (c. 23 117,39); Topix, 1 731,30 (c. 1 764,77).

| 10000                                                                                                       | Cours<br>22 nov.                                                            | Cours<br>29 nov.                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Aksi Bridgestone Canon Puji Bank Hoada Motors Matsushita Electric Mitsubishi Heavy Sony Corp. Toyota Motors | 1 030<br>1 140<br>t 370<br>2 680<br>1 480<br>1 380<br>690<br>4 350<br>t 470 | 826<br>1 070<br>1 340<br>2 560<br>1 480<br>1 410<br>672<br>4 500<br>1 470 |

#### **FRANCFORT**

#### Résistante - 2.1 %

Malgré le vent de déprime qui souffle sur les marchés allemands. la Bourse de Francfort a plutôt bien résisté, l'indice Dax ne cédant que 33,69 points en finissant à 1 566,57 points. L'ettention des opérateurs s'est portée sur la silua-tion financière de l'ex-URSS, dont les difficultés de remboursement inquiètent les boursiers allemands. La moitié de la baisse serait imputable à ce facteur, estiment des intervenants. De plus, l'accéléra-tion de la hausse de l'inflation, qui est revenue au-dessus de 4 % en glissement annuel, o'a pas rassuré

les investisseurs.

Comme e'est le cas depuis la rentrée de septembre, les volumes d'échanges sur les places allemandes sont demeurés ténus. Cette semeine, les échanges ont totelisé 22,36 milliards de deutschemarks. bien faible score comperé aux 20,14 milliards de DM échangés la semaine précédente qui ne comp-

tait que quatre séances. Indices du 29 novembre : DAX, 1566,57 (c.1600,26); Commerz-bank, 1 814,60 (c.1 861,20).

| Tamel 1 a 1 1 100 (a)1 ad1 ball |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|
|                                 | Cours<br>22 nov. | Cours<br>29 nov. |
| AEG                             | 202 20           | 204              |
| BASF                            | 231.58           | 229.60           |
| Bayer                           | 278.50           | 274              |
| Commerzbank                     | 247              | 243              |
| Deutschebank                    | 664              | 655,00           |
| Hoechst                         | 230,16           | 225,50           |
| Karstadt                        | 653              | 630              |
| Mannesman                       | 256,50           | 241,50           |
| Siemens                         | 621,60           | 610              |
| Volkswasen                      | 319.46           | 101.20           |

#### MARCHÉ INTERNATIONAL DES CAPITAUX

# L'Espagne, le franc et l'écu

étranger qui aura contribué le plus au développement du comportement français du marché international des capitaux. En l'espace d'un an, le Trésor de Madrid n émis deux euro-emprents, tous les deux libellés en francs. Celui de novembre 1990 portait sur 3 mil-liards de francs. Le plus récent, qui date de ces darniers jours, se monte à 6 milliards. On attend de cette nouvelle affaire qu'elle exerce sur d'autres débiteurs de premier plan le même effet d'entraînement qu'avait exercé la précédente. La preuve est maintenant faite que le narché du franc est une des rares cources de financement suscentibles de répondre aux exigences des Etats, des grandes entreprises gouvernementales ou des organisations internationales de développement, qui oot d'écormes besoins de

Emis mercredi 27 novembre, le nouvel emprunt espagnol viendra à échéance en 2004. Il coûte à l'Espagne, tout compris, 9,46 % l'an. Ce o'est pas très cher pour un pays qui, sur son propre marché national, en pesetas, n'est en mesure de lever des foods que pour des durées de dix ans, au maximum, et doit pour cela servir un intérêt de l'ordre de 11,30 %. Pour leur part, les investisseurs peuvent compter sur un rendement de 40 points de base (ou ecotième de point de pourcentage) de plus que celui que procurent les fonds d'État français. La direction de l'opération est conjointement assurée par le Crédit lyonnais et la Caisse des dépôts.

Il convient de préciser que cette transaction s'est substituée à une émission en écus. Madrid entendait au départ lancer cet automne un gigaotesque emprunt libellé en unité enropéence. Ce plan a été abandonné quand, en septembre, les discussions relatives à la définition, et donc à la valeur de l'écu, qui est un panier de monnales soulevaicot des cootroverses si vives qu'elles entretenaient un climat de défiance. L'Espagne a alors décidé de ne plus s'endetter cette année, sauf dans sa propre mon-naie (le Monde daté 29-30 septembre). Il ne lui a toutefois pas été possible de se maintenir jusqu'au bout sur cette position de repli. Il lui fallait recourir au marché international et elle a reteno la solution

Les difficultés de l'écu sont essentiellement politiques, et leur solution ne pourra être que de cet ordre. On espère que les Douze s'accorderont à ce sujet, à Maastricht, lors de leur réunion des 9 et tricht, lors de leur reunion des 9 et 10 décembre. Lorsque les incerti-tudes actuelles seront levées, les émissions internationales pourront reprendre. La plupart des spécia-listes s'y attendent. Mais à suppo-ser que les choses aillent pour le mleux, les candidats à l'emprunt en éeus risquent de se tronver confrontés à un autre problème, celui du calendrier. A quinze jours de Noël, il ne leur restera pas beaucoup de temps pour réaliser leur projet. C'est aussi sous cet aogle qu'il faut voir l'émission espagnole de ces derniers jours.

#### Les prêts communautaires

Récemment, parmi les partisans déclarés de l'écu, seuls deux emprunteurs se soot aventurés à émettre de grandes transactions en unité européenne, les Trésors italieo et français. De nombreux autres débiteurs se sont désistés et ont trouvé des solutions de remplacement. L'Espagne o'est de loin pas seule dans son cas. La Belgique en a fait autant et leur exemple pourrait être sulvi par d'autres qui songent à se procurer des res-sources cette année encore.

A ce sujet, on s'ioterroge sur les ioleotioos do débileur considéré comme le meilleur du monde, la Commooaulé écocomique européenne. Aucun engagement officiel o'a jamais été pris mais la position de la Commission de Bruxelles a toujours été très en faveur de l'uti-lisation de l'écu, de préférence à toute autre monnaie, particulière-ment lorsqu'il s'agit de lever des fonds destinés à être reprêtés à des pays qui ne sont pas à même de se présenter directement sur le mar-ché des cervisurs. ché des capitaux.

D'ici à la fin de 1992, les services de la Commission des Com-mnaotés européennes auront à empruoter quelque 3,5 milliards d'écus sur le marché international pour répondre aux engagements déjà pris ou à ceux qo'il est prévu de prendre dans le cadre de l'aide financière à des pays tiers. C'est une somme très importante qui équivant à environ 24 milliards de francs français. En grande partie, poor 1,25 milliard d'éeus, ees fonds devraieot être prêtés à l'Unioo soviétique et ses Républiques. Les Douze oot clairement affirmé leur intention à cet égard mais rien n'a encore été formelle ment décidé. Ce projet ne devrait donc se concrétiser que l'an pro-chain. Il en va de même pour une autre affaire, un prêt de 190 millions d'écus qui, certes, vient d'être signé mais dont le destinataire, la Roumaoie, n'eotend pas faire usage avant 1992.

Par contre, deux opérations financières devraient être cooclues cette anoée encore. L'une portant sur 250 millions d'écus correspond à la premère tranche d'uo prêt communautaire à l'Algérie et l'au-tre, de 160 millions d'écus, devrait être effectuée pour le compte d'Israël. Il faut préciser daos ce contexte que le crédit de 5 millions d'écus qui, mardi 27 covembre, a été consenti à la Banque soviétique pour le financement du enmmerce extérieur a été accordé par uo groupe d'établissements financiers placé sous la direction de la Deutsche Bank. Le rôle de la Com-munauté dans cette opération o'est pas de fournir les fonds mais d'ap-

CHRISTOPHE VETTER

#### porter sa garantie.

#### **DEVISES ET OR**

# L'ombre de Moscou

Dollar en hausse, deutschemark en baisse : on a rebattu les cartes, cette semaine, sur les marchés des ebaoges, où les nnnvelles nn rumeors inquiétantes en provenance de l'ex-URSS sont venues doper une devise américaine - qui reste fondamentalement orientée à a baisse - et affaiblir une monnaie allemande ultra-sensible à tout ce qui vient de l'Est. D'un vendredi à l'autre, le cours du «billet vert» est passé de 1,58 DM à près de 1,63 DM et de 5,41 francs à 5,56 francs, après avoir frôlé 5,59 francs, retrouvant ses niveaux nitiaux. Dans des marchés, toutefois assez come les variations ont été fortes, de nature à éprouver les nerfs des opérateurs.

En début de semaine, le dolla commençait par fléchir, après la déclaration du gouverneur de la Baoque du Japon, M. Yasusbi Mieno, suivant lesquelles le yen devrait se raffermir pour freiner l'augmentation vertigineuse de l'excédent commercial nippon. Puis, coup sur coup, plusieurs évéoc-ments se produisirant, qoi inversè-rent la tendance. Tout d'abord, le ministre allemand de l'économie, M. Jürgeo Möllemano, laissaot entendre que les exportateurs de RFA souhaitaient une parité de 1,60 DM-1,70 DM pour un dollar, qui a reflète bien les parités écono-miques entre l'Allemagne et les Etots-Unis »: sous-cotcodu, une parité ioférieure leur est ouisible,

Ensoite, et surtout, la rumeur se mit à courir que le ministre des affaires étraogéres soviétique, M. Edouard Chevardnadze, aurait

SEU.

Les Etats-Uois voot-ils faire

encore baisser leur loyer de l'ar-

gent, l'Allemagne, au contraire, est-

22 novembre, le cours de l'échéance décembre revenant, très rapidement, de 106,70 à moins de 106 et le rendement de l'OAT à dix ans passant de 8,85 % à près de 9 %, niveau anquel il est resté jusqu'à la fin de cette semaine, à quelques nupeses ce de dit

quelques nnances prés. Ce dit

MATIF, ee même vendredi

22 novembre, avait battu soo

record de transactions, avec près de 350 000 lots échangés, contre 325 000 le 16 octobre 1989.

Naturellement, les yeux restent

fixés sur les Etats-Unis, où l'indice de confiance des consommateurs a

chuté brutalement en novembre par rapport à octobre, cette chute reflétant la dégradation de l'acti-vité industrielle à partir du mois

d'août, après une reprise d'avril à juillet. Déjà, nn prévoit une baisse de 3 % sur les ventes au détail pour Noël, qui représentent 36 milliards de dollars et qui

avaient dejà reculé d'un point en 1990. Une «bonne» année, e est une augmentation de 6 % à 10 %. Les marchés recommencent donc à

coire à une nouvelle diminution

des taux d'intérêt américains, qu'accompagnerait une baisse d'in-flation.

En Allemagne, les négociations salariales se durcissent. Le syndicat de la métallurgie, le tout puissant I.G. Metall, maintient ses exigences

I.G. Metall, manniont ses exigences

— à savnir une augmentation de
10,5 % — et le patronat offre 3 %,
jugés « totalement inacceptables »
par les métallos, qui s'apprêtent à

COURS MOYENS DE CLOTURE DU 22 NOVEMBRE AU 29 NOVEMBRE

(La ligne insérieure donne ceux de la semaine précédente.)

1,7870 32,9643 1,2655 112,673 5,4698 -

D.mark

d'un convean conp d'Etat en URSS. S'y ajoutaient des bruits selon lesqueis la Banque centrale et la Banque du commerce extérieure se trouvaient à court de liquidités co roubles, comme co devises, bruits particliement confirmés. Du coup, le spectre de troubles à l'Est réaparaissait, aux dépens, naturel-lement, du mark, monnaite d'un pays très proche de l'ancien empire russe, et an profit du dollar, logi-quement bénéficiaire d'uoe telle situation. Au début du mois d'août 1990, lors de l'éclatement de ln crise du Golfe, on avait pu voir le cours de la devise américaine bondir brutalemeot, et temporairement. De plus, begucoup de bons analystes estiment que l'année prochaine, l'ex-URSS sera dans l'impossibilité totale d'honorer ses dettes internationales, faote des

#### Le franc se ressaisit

Plus que jamais, done, les noupeseront de tout leur poids sur le marché des changes. La remontée du dollar, et donc la baisse du mark, ont atténué sensiblement les tensions du Système mocétaire européen. Le franc français d'abord, qui avail très mal commence la semaioe, remontant pres-que au niveau atteint avec le relèement des taux directeurs de la Banque de France, c'est-à-dire un peu moins de 3,42 fraces pour un

Florin

deutschemark, se restaisissait net-

L'accocce d'un excédect surprise de la balance commerciale française de 6,6 milliards de francs en octobre a été bien accueillie. Certes, cet excédent contenait 4 ou 5 milliards de francs de ventes exceptionnelles, notamment le lancement ponr 2,5 milliards de francs, d'un satellite en Guyane, considéré traditinaoellement comme one exportation par les dooanes, et d'uo paqoebot aox Etats-Unis. Par ailleurs, les sociétés pétrolières out accéléré leurs achats en août et septembre, dans la crainte d'une hausse du brut, et les importations françaises de tous ordres ont fléchi. Mais la balance de nos échanges de produits industriels, déficitaire depuis longtemps, s'améliore, ce qui est bon signe.

En fin de semaine, le mark revenait à 3,4150 francs. Quant à la livre sterling, très attaquée en mi-son de l'affaiblissement de la cote des cooservateurs dans les socdages, elle s'est nettement raffermie sur des sondages montrant la teodaoce ioverse. Mais, tout de même, elle reste en queue du SME, derrière la componne danoise et le franc français, en sixième position.

TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF



### MATIÈRES PREMIÈRES

# Le caoutchouc à plat

Récessioo moodiale, crise de l'automobile, déprime du bâtiment, il o'est guère surprenant d'assister à la baisse contique des cours mondiaux du caoutchouc, matière première de la croissance et du mouvement. L'indicateor composite, movenne établie au vu des prix quotidiens fixés à Londres, New-York, Singapour et Kuala-Lumpur, s'établissait en fin de semaine à 219 ringgits pour le kilo de feuille fumée ouméro uo (la qualité de référence). En début d'année, les eotatioos étaient de l'ordre de 240 ringgits.

Les professionoels s'accordent à reconnaître que l'offre dépasse la demande, espérant peu, dans uo tel contexte, une remontée des prix de la gomme naturelle. Sauf décision spectaculaire - la Malaisie brandit la menace d'un système de quutas voire d'un embargo sur ses exportations. - le marché devrait poursuivre son érosion. Premier producteur mondial, la Malaisie est anjoord'hoi aux prises avec de nombreuses difficultés. A mesure qu'elle s'industrialisait, les coûts de sa main-d'œuvre oot firtement augmenté. Le manque relatif d'emplnyés dans les plantations a cotraîné un flux d'immigration indonésienne. Au total, trois millions de Malais dépendent de la santé de la gomme naturelle et ce dossier est traité au plus haut oiveau politique à Kuala-Lumpur, Le ministre des industries pri-

| PRODUTTS                        | COURS DU 29-11                |  |
|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Cuirre L. g. (Lordres)          | t 299,5 (+ 9,5)               |  |
| Trois mois                      | Livres/tonge                  |  |
| Alexandres (Lordres) Trois mois | t 131 (- 49)<br>Dollars/tonne |  |
| Nickel (Lordus)                 | 7 175 (+ 15)                  |  |
| Trois mois                      | Dollars/tonne                 |  |
| Secre (Pais)                    | 281 (+ 4)                     |  |
| Mars                            | Dollars/tonne                 |  |
| Café (Louins)                   | 619 (+ 22)<br>Livres/tonne    |  |
| Cacao (New-York)                | t 185 (- 17)                  |  |
| Décembre                        | Dollars/tonne                 |  |
| Bié (Cucay)                     | 368 (~ 0,75)                  |  |
| Décembre                        | Cents/boisseau                |  |
| Malls (Chicago)                 | 238 (- 2,5)                   |  |
| Décembre                        | Centy/boisseau                |  |
| Seja (Chicago)                  | 177,6 (- 1,1)                 |  |
| Décembre                        | Dollars/t. courte             |  |

Le chiffre entre parenthèses indique la arierion d'une semaine sur l'autre.

maires; M. Lim Keog Yaik, a récemment accusé les grandes firmes de pneumatiques de s'entendre entre elles pour maîtriser les prix à un bas niveau. Attaque classique, toujours difficile à prouver, mais qui traduit le malaise ... malais. Kuala-Lumpur aimerait renégocier les conditions de l'accord ioteroational sur le caoutchoue avant son expiration, prévue pour le début de 1993. Une procédure anticipée qui viserait à transformer cet accord de stabilisation des prix en un instrument de sou-

Certains professionnels contestent cette approche. Si l'accord sur le caoutchouc, à la différence des autres mécanismes sur le café, le cacao, l'étaio ou le sucre, a pu résister aux fluctuations mondiale et aux crises financières, e'est précisément grâce à la sagesse de ses objectifs. Il a stabilisé les prix à des oiveaux réalistes, à l'aide de fourcbettes souples d'intervention, à des niveaux reflétant la réalité du marché. Il n'a jamais été question. par cet accord, de soutenir les prix coûte que coûte, et cette lucidité a empêché des dérapages incontrôlés.

#### Des prix défiant toute concurrence

«L'INRO (1) est un succès. C'est le seul accord qui a permis de rem bourser de l'argent aux Etats membres, cina ans après sa création, témoigne un npérateur. Tous les consommateurs et les producteurs qui comptent en font partie. Mais si les Malais le transforment en mécanisme de soutien, ils sèmeront lo graine d'un nouveau désastre.» Pour l'heure, le stock régulateur représente cotre 60 000 et 70 000 tonnes. Une centaine de milliers de tonnes supplémentaires pourraient être achetées au mois de décembre, mais l'effet sur les

prix risque d'être décevant. On prête pour l'instant peu d'attention mux prévisions optimistes de consummatino présentées récemment à Yaoundé (Camerour) par deux économistes néerlandais. Ces derniers envisagent une remontée des cours dans les dix prochaines années, parallèlement à un accroissement de la consommation de gomme synthétique, qui passerait de 3 millions à 3,75 millions de tonnes par trimestre d'ici à l'an 2000. Snns enmpter la demande des pays de l'Est, qui progressemit dans le même temps

de 650 000 à 750 000 tonnes par trimestre. Alors que le caoutchouc naturel a vu, ces dernières années, sa part remonter face ao synthétique (le rapport est d'environ 1/3-2/3), les producteurs de gomme artificielle inondent actuellement le marché avec des produits défiant toute coocurreoce eo termes de prix. C'est le cas des enmpagnies pétrolières mexicaines, argeotines ou brésiliennes, qui écoulent de gros tonnages vers l'Europe et les Etats-Unis, pour compenser l'ameouisement des marchés de l'Est.

Le 27 novembre, les producteurs ruraux du Brésil ont, en outre, demandé au département du commerce extérieur une surtaxe de 15,9 % sur l'importation des fils de latex de Malaisie, utilisés dans l'industrie textile. « Le gouvernement malais sinance non seulement les plantations d'hévéas mais toute l'infrastructure de commercialisation», expliquait le président des producteurs ruraux, précisant que sur les 120 000 tonnes de latex consommées anouellement par le Brésil, 30 % seulement proviennent de la production natinnale.

(1) Organisation internationale du

□ CSEE: le GPG garde ses droits de vote. - Le tribunal de commerce de Nanterre a décidé, vendredi 29 novembre, de ne pas priver le Groupement privé de gestion (GPG) de ses droits de vote au sein du groupe d'électronique professionnelle CSEE, comme l'avait demandé k groupe d'investisseurs Quadral de M. Yazid Sabeg, Quadral, qui a pris is présidence du conseil d'administration de la CSEE en mai et a lancé en septem bre une OPA difficile sur l'intégralité des titres, avait voulu priver le GPG de ses 12 % de droits de vote dans la CSEE, en arguant que celui-ci n'avait pas déclaré dans les délais ses franchissements de scuil à la hausse. Cette décision est un nnuvean revers punt Quadral, déjà débouté par la cour d'appel de Paris dans sa tentative de forcer Finmeccanica qui détient 49 % des deux principales filiales de la CSEE, à lancer une contre OPA (le Monde du 22 novembre) M. Sabeg, président de Quadral et de la CSEE, a décidé de faire appel de cette décision et envisage de se pourvoir en cassation contre les décisions rendues par la cour d'appel de Paris le 20 novembre.

A Paris, 100 yens étaient cotés, le vendredi 29 ovembre, 4,2753 F contre 4,1861 F le vendredi 22 novembre 1991. MARCHÉ MONÉTAIRE ET OBLIGATAIRE Attente inquiète

PLACE

elle susceptible de relever le sien, au risque d'écarteler ses parteoaires ? C'est la préoccupation majeore des opérateors à l'ap-proche d'une fin d'année qui se profile dans une épaisse incertitude. Ajoutez-y les rumeurs les plus diverses, tour à tour un remaniement du système monétaire européen, un coup d'Etat à Moscou, et oo aura réuni tous les ingrédients pour d'assez fortes variations de cours sur les marchés. Le MATIF, par exemple, chutait rés lonrdement vendredi

**ERIC FOTTORINO** 

faire grève. C'est anssi 10,5 % que demandent les employés de banque, le patrooat se limitaot à 4.2 %, sur une proposition mitiale de 3.8 %. Un son de cloche mtcressant a été donné, cette semaine, par M. Lothar Möller, gouverneur de la Banque centrale de Bavière et, à ce titre, membre du cons d'administration de la Bundesbank Il prévoit que l'inflation va s'accèlérer en Allemagne pour atteindre 4,50 % à 4,75 % d'iei le débot 1992, et a indiqué que la masse monétaire M3 avait augmenté de 7,3 % au cours des trois derniers mois, son rythme de croissance se situant juste sous les 5 %, plafond fixé par la Bundesbank.

#### « Signal clair »

Il estime que la banque centrale devrait dureir encore sa politique, en raison d'une «très forte» expansion du crédit, supérieure à 10 %. Pour lui, le recours du secteur publie à l'emprunt et les hausses de salaires mettent en danger la stabilité du système monétaire allemand. La Bundesbank pourrait, alors, se retrouver dans une situa-tion où elle aurait à sacrifier la croissance de l'économie pour faire échec aux tensions inflatinnnistes, et serait contrainte d'envoyer un «signal clair», e'est-à-dire de relever ses taux directeurs. M. Müller est nn conservateur archi-orthodore pour qui l'inflatin est attain doxe, pour qui l'ioflation est véri-tablement le diable.

Comme M. Bérégovoy, ministre français des finances, l'avait offi-cicliement annoncé (le Monde daté 24-25 novembre), la Banque de France a ramené de 5,5 % à 4,1 % le taux des réserves obligatoires sur les dépôts à vue, que les banques dnivent constituer anprès d'elle sans rémunération. A partir du le décembre, ces réserves diminue-ront d'envirna 13 milliards de francs, ce qui représente, pour les banques, un gain d'environ 1,2 milliard de francs, de nature à en mpenser le munque à gagner résultant du maintien par les éta-hlissements de leur taux de base

(10 % depuis le 17 octobre), en dépit do reochérissement d'un demi-point du coût de leurs res-

Sur le marché obligataire, c'est la

morosité, et, cette semaine, l'inactivité du moins à l'émission. En effet, scul le GOBTP, groupant des vaux publics, s'est présenté et eneore pour un montant très rédnit, 400 millions de francs. La minceur de l'émission et le rendoment très attractif, 9,40 % nominal et 9,62 % réci, ont fait qu'elle s'est enlevée en deux temps et trois mouvements, snus l'égide de la Caisse nationale du crédit agricole. Si les investisseurs institutionnels ont besoin de «papier» pour boucler leur tranche annuelle de place-ments avant la fin de l'année, notamment en première catégorie (fonds d'Etat et emprunts des entreprises publiques), les émet-teurs restent sur la touche, jugeant trop élevés les rendements pratiqués actuellement sur le marché. Cela a été le cas, cette semaine, pour les Charbonnages de France. Dans le domaine de la titrisa-

tion. les émissions s'étoffent. Le Crédit foncier de France a mis sur le marché, pour la première fois en France, des prêts hypothécaires (le Monde du 20 novembre) pour un montant de 929 millions de france, avec un rendement ginbal de 9,75 % à 9,80 % sur six ans. opération a été nn succès, le montaot en question ayant été enlevé en nne journée par des jovestisseurs institutionnels, tant finale de crédit à la consommation de la Compagnie bancaire, a réci-divé, titrisant pour la première fois des prêts personnels pour une durée moyenne de 1,7 an, au taux BTAN + 0,65 %, soit 10,05 % actuellement, placés à 75 % encore en fin de semaine. Ces émissions, sous la forme de parts de fonds comment de criscose (FCC) communs de créances (FCC), ont été lancées sous la houlette du Crédit lyonnais, assisté de l'américain

FRANÇOIS RENARD



#### Incidents entre fils de harkis et policiers

des jets de pierres, vendredi 29 novembre, à Amiens, au cours d'un affrontement avec des manifestants, pour la plupart des fils de harkis, qui occupaient le local de la délégation aux rapatriés dans la

Les incidents se sont produits vers 23 heures, lorsque les forces de l'ordre ont évacué les manifestants, qui refusaient de quitter les lieux tant qu'ils n'auraient pas été reçus par une autorité préfectorale. L'un des fonctionnaires de police blessés a été hospitalisé.

Un «tour de France» à pied d'enfants de harkis. - La Coordination nationale harkie organise, à partir du 2 décembre, un « tour de Fronce à pied, effectué par un groupe de douze enfants de harkis» pour « informer et sensibiliser l'opinion au problème harki e et a convaincre les parlementoires de déposer un projet de loi pendant cette session », a indiqué M. Ali Amir, secrétsire national de la coordination, vendredi 29 novembre à Angoulème. Les marcheurs quitteront Narbonne et traverseront Carcassonne, Toulouse, Agen, Périgueux, Bordeaux, Angoulème, Poitiers, Châtellerault, Tours. Orléans et Chartres, pour rejoindre Paris le 19 décembre.

Alors qu'un contingent français a été envoyé au Bénin voisin

# Les militaires putschistes ont regagné leurs casernes à la demande du président togolais Eyadema

Répondant à l'appel du président Eyadema, les militaires putachiates ont regagné leurs casemas, samedi 30 novembre, at libéré le premisr ministre, Mr Joseph Kokou Koffigoh.

A Lomé, sur le boulevard du front de mer, bordé de cocotiers, deux blindés et un camion militaire étaient encore disposés en travers de la chaussée, vendredi soir. Un peu plus loin, devant les grilles d'une splendide demeure coloniale, un groupe de militaires faisait le pied de grue : e'est là, dans les locaux de la Primature, siège du gnuvernement, qu'était gardé en otage, depuis jeudi matin, le pre-mier ministre, M. Koffigoh. Ce dernier, comme nous l'a rapporté notre correspondant Jeao Karim Fall, aveit feit savoir, vendredi sprès-midi, qu'il ne « répondrait pas ò l'ultimatum » des mutins, lesquels avaient enjoint su premier ministre et au président du Haut Conseil de la République (HCR), l'organe législatif provisoire, de se rendre avant samedi.

La situation s'est soudainement dénouée dans la nuit de vendredi à samedi. L'envoi de quelque trois cents militaires français, arrivés

vendredi matin sur l'aéroport de Cotonou, capitale du Bénin voisin, semble svoir infléchi la position du président togolais, le général Eya-dema, à qui les putschistes se réferent en permanence dans leurs

Les mutins, qui réclament le départ du premier ministre et la formation d'un nouveau gouvernement. - dont seraient écartés les membres du HCR - ont en effet reçu l'ordre du président Eyadema de quitter « les points stratégiques » qu'ils occupent et de « regagner

#### Situation incertaine

Cette déclaration du chef de l'Etat, diffusée peu après 22 h 30 sur les ondes de la radio nationale, suffira-t-elle à calmer les put-schistes? Le général Eyadema, tout en renouvelant sa « confiance » à Me Koffigoh, lui a demandé « de proceder aux consultations avec toutes les sensibilités politiques, en vue de la formation d'un gouverne-ment d'union nationale de transition ». Si le premier ministre accède à cette demande, une des exigences des mntins se trouvers

matinée. la situation est restée néanmoins incertaine tant à Lomé qu'en province. Selon un communiqué, capté par la BBC, l'armée surait annoncé qu'elle s'était retirée de tous les points stratégiques de la capitale, à l'exception de la station de radio. Il a fallu attendre le milien de la matinée evant que cette information se confirme, signe que l'appel présidentiel avait été entenda par les mutins. Cependant, selon l'envoyé spécial de l'AFP, des tirs nourris d'armes automatiques auraient éciaté, peu svant 6 h 30, dans un quartier de

la capitale frontalier du Ghana. On ignore s'il s'agit là d'un incident à la frontière ou d'une «simple» fusillade, les militaires mutins tirant en l'air en quittant leurs positions. La tache des journalistes est d'autant plus ardue que tous les déplacements sont limités et que les communications téléphoniques interurbaines avaient été brutalement coupées, samedi, à partir de 6 heures. Selon l'AFP, tous les militaires avaient regagné leurs casernes, samedi peu evant midi, et libéré le premier ministre.

ponsable de plusieurs homes d'enfants

en difficulté, avait pu molester et abu-

ser sexuellement pendant treize ans

quelque deux cents enfants confiés à

neuf ans, a été condamné vendredi

Au Cambodge

#### M. Hun Sen se sent «responsable» de l'attaque contre les dirigeants khmers rouges

A la suite des graves incidents qui avsient contraints les dirigeaots khmers rouges à fair Phnom-Penh, le 27 novembre, la Thaïlande a appelé, vendredi 29 novembre, les Nations unies à renforcer rapidement leur présence au Cambodge. L'ancien pre-mier ministre, M. Son Sann, chef du FNLPK, s également réclamé que l'APRONUC (Autorité provisoire de l'ONU pour le Cambodge) arrive sur place le plus rapidement possible.

D'antre part, M. Hun Sen, premier ministre, s déclaré vendredi à l'AFP qu'il se sentait responsable de la

M. Khieu Samphan, « Je regrette beaucoup ce aul est arrivé et c'est ma responsabilité. Nous sommes conscients (de cette responsabilité) car nous ne pouvons accepter que l'accord de paix échoue ou que le siège du Conseil national suprême soit démé-nagé de Phnom-Penh ». Il a cofin estimé nécessaire le retour dans la capitale des dirigeants khmers rouges, MM. Khicu Samphan et Son Sen, pour que le CNS puisse y reprendre ses activités. - (Reuter, AFP.)

Au Japon

### Schisme entre le mouvement Soka Gakkai et la secte bouddhiste Nichiren shoshu

La secte bouddhiste Niehiren ahoshu a annoneé, veodredi 29 novembre, qu'elle exclusit de sa communauté la Soka Gakkai, associatioo de croyants qui lui était affiliée depuis sa création et est devenue aujourd'hui l'une des plus florissantes des nouvelles religions japonaises.Organisation controversée sn Japon, la Soka Gakkai, qui

L'opinion britannique se demande

aujourd'hui comment un homosexuel

notoire, contre lequel les plaintes so

sont accumulées de 1973 à 1986, date

de sa démission, a pu rester en fonc-

secrétaire d'État à la santé, M. William

associés é dix ans. Le docteur

Nguyen Dan Que, qui evait déjà

purgé une longue peine pour « acti-vités subversives », était accusé

d'evoir « dénigré le gouvernement vietnomien » en distribuant des

documents appelant à l'ahandon

du socialisme au Vietnam et en

ausant de sa qualité de membre d'Amnesty pour traduire des docu-

ments en anglais et les transmettre

D Entrée en vigueur de la loi sur la

protection des acheteurs de maisons individuelles. – La loi sur la

réforme du contrat de construction

des maisons individuelles, votée

en décembre 1990, entre en

vigueur le 1º décembre, le décret d'application ayant été publié au

Journal officiel du vendredi

29 novembre. Le point essentiel de la loi est l'institution d'une garan-

tie obligatoire de livraison à prix et

délais convenus. Le constructeur

souscrit la garantie euprès d'une

banque ou d'une société d'assu-

rance, qui se substituera à lui en cas de défaillance. Le contrat devra

aussi définir précisément les condi-

tions de réalisation du bâtiment.

Le prêteur jouera un rôle-cié car il

devra vérifier le ennformité du

contrat de construction avant de

faire une offre de prêt et ne pourra débloquer les fonds qu'une fois en

possession d'un justificatif de

garantie de livraison. Quatre mille acheteurs étaient victimes chaque

année des faillites de constructeurs (le Monde du 4 avril 1990).

à l'étranger». - (AFP. Reuter.)

affirme regrouper buit millions de fovers, s'était vue « recommander » par Nichiren shoshu, le 7 novemhre, de se dissondre en raison d'agissements « incompatibles avec sa doctrine». Dans sa nouvelle lettre, la secte écrit : « Constatant que la Soka Gakkai n'a pas falt preuve du moindre signe de repentir (...) nous avons décidé de rompre tout llen avec elle ». Rejetant comme « nulle » ce qui équivant à une excommunication, la Soka Galdkai exige la démission du supérieur du temple Daiseki-ji, siège de Nichi-

Les tiraillements entre Nichiren shoshu - secte dissidente de l'une des branches du bouddhisme isponais (Nichiren-shu) - créée au treizième siècle par le moine Nichiren, et la Solca Galdrai, fondée dans les années 30, sont anciens. Ces derniers temps, la partie de «bras de fer» était devenue évidente. A la fio de l'année dernière, M. Daisaku Ikeda, président honoraire de la Soka Gakkai, avait été exclu des instances dirigeantes des organisa-

#### Trafic de tableaux de Renoir

Consultés le mois dernier, les bonzes s'étaient déclarés à une écrasante majorité en faveur de saoctions. Parmi les agissements dénoncés par Nichiren shoshu figurent les affaires financières dans lesquelles est impliquée la Soka Gakkai et qui auraient « gravement affecté la constance en la secte ». La Soka Gakkai a cootre-attaqué eq dénoncant la vie « corromoue » des

Le 7 novembre, Nichiren shoshu dénonçait « toute une série de scandales et de comportements anti-so-ciaux, tels que l'obstacle à certaines publications ou l'affaire des écoutes des conversations téléphoniques du président honoraire du PC. A une date plus récente, on peut mention-ner (...) son implication dans le scandale politico-boursier Recruit, dans des transactions illévales sur des tableaux de Renoir et dans une affaire de fausses déclarations de

revenus ». La Soka Gakkai e été poursuivie par le fisc pour svoir soustrait à l'impôt 2,3 milliards de yens obtenus sur la vente de tombes; elle a payé ce rappel ainsi que l'amende, invoquant la bonne foi. Elle est, d'autre part, impliquée dans une affaire de commissions évaporées dans des ventes suecessives de tableaux de Rennir sur laquelle enquête égolement le fisc (le Monde du 16 mai), Anjourd'hui, elle est devenue un mouvement de croyants sans Eglise.

nismes est symptomatique de l'amhition de la Soka Gakkai : non contente d'être une association de croyants - qualifiée par un spécin-lista des religions japonaises de r puissante coalition politico-religieuse du Japon d'après-guerre», elle entend détenir sussi un «leadership » doctrinal qui revient logiquement à la secte-mère

Sur le plan politique, la Soka Gakkai est à l'origine du Komeito, parti créé en 1964, svec lequel, théoriquement, les liens organiques sont rompus depuis le début des années 70. Le discrédit jeté sur la Soka Gakkai pourrait affecter un parti qui joue un rôle chamière au

#### Confrontée à de graves difficultés financières

# La 5 devrait procéder à des licenciements

La 5 est en ébullition. Le PDG de la chaîne, M. Yves Sabouret, a indiqué au comité d'entreprise, jeudi 28 novembre, que la situation finan-cière nécessiterait « certainement des licenciements » au sein de la 5, qui emploie actuellement 700 salariés, dont 151 journalistes. Il semble que la direction de la chaîne ne croit plus à l'obtention d'une seconde ment des quotas de diffusion, qui lui auraient donné un ballon d'oxygène. M. Sabouret a expliqué que l'année 1992 aurait lieu « sous le signe d'une extrème rigueur». Selon des membres du comité d'entreprise, il a indiqué qu'il avait élaboré, en liaison constante avec les autres actionnaires de la 5 et les banques, huit scenarios qui, tous, impliqueraient des liecneiements. « Personne ne peut savoir encore, pas même moi. combien d'emplois pourraient être

pressions d'emplois ne sont pas quan-tifiées et ll n y a pas de calendrier. Tout chiffre qui pourra être évoqué ici ou la n'o danc pas de sens», 2 précisé le PDG de la 5 à l'AFP dans la soirée du 29 novembre.

Ces précisions o'empêchaient pas les rumeurs de courir au siège de la Cinq, evoquaot une charrette de licenciements allant de 10 à 150 per sonnes... Une autre rumeur, celle du départ de M. Sabouret lui-même de son poste de PDG, à la demande de M. Jean-Luc Lagardère, PDG d'Hachette (principal actionnaire et opérateur de la chaîne) courait avec insistsoce. Interrogé samedi 30 novembre au matin, un membre de la direction d'Hachette nous a indiqué eque ces rumeurs étaient archi-fausses. M. Yves Sabouret est PDG de lo Cinq, et son présupposé successeur, M. Jacques Lehn, reste

lectivités e Un antretien evec la

maire d'Angoulême · Franche-

Comté: petits bonheurs at

grandas chimèree . L'effet sur-

prise des délocalisations.. 15 é 18

Una axposition da stetuaira du

paupla fang au Musée Dapper .. 19

La mort da Reiph Bellamy...... 19

La restauretion du parc da Var-

M. Gilbart Trigann mat le Club

Méditerranéa en déficit ............ 21

Deux journalistes blessés eu cours

Nestlé lance une OPA pour s'em-

Crédits, changes, grands mar-

Services

La télématique du Monde :

3615 LEMONDE

3615 LM

a été tiré à 485 444 exemplaire

10

parer da Vittel.....

Revue des valeurs ......

Abonnaments

Météorologie

Mote croisés

Télévision

Carnat...

ÉCONOMIE

directeur général d'Hachette.» Les syndicats de la chaîne ont toutefois demandé à rencontrer M. Lagardère afin d'obtenir des informations sur l'avenir de la chaîne et sur le déficit de 1991 qui serait, selon différentes sources internes à la 5, supérieur à un milliard de francs. Mais le chef de cabinet de M. Lagardère leur a opposé un refus et a indiqué aux

interlocuteur était M. Sabouret. Celui-ci a confié à des représeutants syndicaux que «l'on serait fixé dans huit à dix jours». Toutefois, les syndicats craignent que les licenciements aient surtout lieu pendant les fêtes, «La situation financière de la chaîne implique peut-être des réduc-tions d'effectifs, mais nous ne vouions pas que des «lampistes» paient pour les responsables de la grille de programmes catastrophique de la 5 », lance un syndicaliste, selon lequel, « le personnel de la chaîne est prêt à

alter jusqu'à la grève ». Entre-temps, la rigueur a déjà commence: l'émission d'André Ber-coff, «Ca vous regarde», a été supprimée de la grille de la Cinq, car jugée non rentable sur le plan des recettes publicitaires. La suppression d'autres émissions, notamment matinales, et leur remplacement par la diffusion de feuilletons, pourrait ête annoncée d'ici au 20 décembre.

Devant des magistrats

#### de la Cour de cassation La troisième requête en révision pour Christian Ranucci

est rejetée La commission de révision des condamnstions pénales a rejeté. vendredi 29 novembre (nos de nières éditions du 30 novembre), la troisième requête en révision présentée par les evocats de Christian Ranucci, guillotiné en 1976 pour l'assassinat d'une fillette de buit ans, Marie-Dolorès Rambla, La commission, composée de magis-trats de la Cour de cassation et présidée par M. Paul Malibert, a estimé que, même oprès l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 élargissant les possibilités de révision, sucun fait nouveau n'était de

nature à introduire un doute. L'écrivain Gilles Perrault auteu d'un livre à succès sur l'affaire-Ranucci, le Pull-over rouge, n'est « pas étonné » par le rejet de la requête en révision mais estime que « l'oction pour la réhabilitation de Ranucci n'est pas interrompue et le combat continue». « Jamais, en France, a-t-il ajouté, on n'o réhabilité un condomné exécuté. Il fau urait un immense couroge pour accepter le principe de la révision. Les choses seraient beaucoup plus simples si Ranucci était toujours

Quai d'Orsay avait indiqué, peu auparavant, que la Lihye avait transmis à la France «un certain nombre de réponses » à ses requêtes concernant l'enquête sur cette O VIETNAM : an militant d'Amesty International condamné à vingt aus de prison. - Un médecin de Ho-Chi-Minh-Ville (ex-Saigon).

□ IRAK: reprise du dialogue avec irakien (PDK), M. Massoud Barzani, est revenu à Bagdad, vendredi 29 novembre, pour resouer le dialogue avec le pouvoir sur le avaient eu lien dans la capitale irakienne en juillet. M. Barzani avait alors annoncé des « progrès », mais trais cent mille réfugiés vivent encore dans des conditions précaires. Récemment, l'opposition kurde a affirmé que plusieurs villes étaient soumises à un blocus par

« formule » da enopératina avec Paris. – Selou t'agence JANA, le

TIMOR-ORIENTAL : le gnuministre lihyen des affaires étrangères a notifié, vendredi 29 novem-bre, à l'ambassadeur de France le « souci (de Tripoli) de Irouver une formule de coopération judiciaire» avec Paris, dans l'affaire de l'atten-tat contre le DC-10 de l'UTA. Le

Scandale en Angleterre

Un éducateur a abusé pendant treize ans

de quelque 200 enfants

peur qu'un éducateur spécialisé, res- tribunal de Grande-Bretagne.

L'Angleterre a découvert avec stu- d'abus secuels jamais portée devant un

L'homme, Frank Beck, quarante- tion si longtemps sans être inquiété. Le

29 novembre à la prison à vie, su Waldegrave, a ordonné une enquêts

terme d'un procès de once semaines sur le recrutement des personnels dans

qui restera la plus grande affaire les homes d'enfants spécialisés.

membre de l'organisation bumani tains éléments de l'armée dans le taire Amnesty International, a été condamné, vendredi 29 novembre, massacre. - (Reuter, AFP.) à vingt ans de prison, et un de ses

le dirigeant de l'Union patriotique du Kurdistan (UPK), M. Jalal l'armée, ce que Bagdad a démenti.

depuis dix-huit mois, - (Reuter.)

HEURES LOCALES Il y a eing cants ans, la rol da France « épouse » la Sretagne ..... 2 L'univarsité au servica dee col-

SOMMAIRE

ÉTRANGER URSS : à la vallle du référendum sur l'indépendence de l'Ukraine.....

La guerra elvile an Yougoslevia : M. Tudiman acceptarait le déploiement de « casques bleus » dans lee zones de crise en Croatia...... Pérou : la préeidant Fujimorl cherche à imposer une économie ultralibérale .. Somelie: Mogediscin, villa « rul-

née dévastés affamée » .......... 5 POLITIQUE

DATES

La réforma de l'administration territoriale falt resurgir la querelle da l'enseignement privé ... Livree politiquas, per André Laurans : « Certainea idées da la Un entratien avec M- Marie-Noélia

COMMUNICATION

«La Truffe» dépose son bilan..... 7

SOCIÉTÉ

Au procès des fausses factures du Sud-Est, las vérités simplas da M. Rolf Dobbertin e été acquitté . 8 M. Sianco est prêt à solliciter le Parlement pour une éventualle réforme du code de la nationalité 8 La finale de la Coupe Davis : Henri

Leconte, le retour ..... ACADÉMIE

Les discoure de récaption de l'Académie française ...... 11 à 14

**EN BREF** 

verneur met en doute la version officielle du massacre du 12 sovembre. - M. Mario Carrascalao, gouverneur de Timor-Oriental, a menacé, vendredi 29 novembre, de démissionner de son poste si les résultats de l'enquête officielle sur le massacre de civils par l'armée indonésienne, le 12 novembre dernier, « ne s'avèrent pas sérieux ». Il a dénoncé la «paix pourrie» et fait état de l'arrestation de trois cents personnes à la suite de la fusillade. D'autre part, la conférence épiscopele eatbolique d'Indonésie e « déploré » la responsabilité de cer-

l'opposition kurde. - Le chef du Parti démocratique du Kurdistan statut d'autonomie du Kurdistan d'Irak. Les derniers pourparlers Talabani, les avait jugés insuffi-sants. Depuis, les incidents se sont multipliés dans le Kurdistan où

IRAN: accord avec les Etats-Unis sar un contentieux financier. -Les Etats-Unis ont déclaré, vendredi 29 novembre, svoir conclu un accord avec l'Iraa, qui prévoit le versement de 278 millions de dallars en dédommegement de matériel militaire promis à Téhéran avant la révolution de 1979 et qui n'avait pas été livré. Dans les prochains jours, le tribunal international de La Heye devrait

approuver eet accord, négoeié u LIBYE : Tripali cherche une

L'opposition entre les deux orga-

PHILIPPE PONS